



Q 28.453



Ats = 11.786

# A RT CÉRAMIQUE

#### DESCRIPTION

9.6

LA FABRICATION ACTUELL

DES

# FAIENCES FINES

ET AUTRES POTERIES EN ANGLETERRE

The SCIENCE OF THE REAL PROPERTY OF BREIGHT FOR THE RESIDENT

#### GUILLAUME LAMBERT

en e de june, mesen for tear d'établissements crainign

### PAUBLIE AVEC LE CONCOURS DU GOUVERNEMENT

----

Accompagne d'une carte et de 27 planches, Prix. 3 fr.

#### RREVELLE

E MILE FLATAU, LIBRAIRE-ÉDITEUR

18



# ART CÉRAMIQUE.

## FABRICATION ACTUELLE

DES

# FAIENCES FINES ET AUTRES POTERIES

EN ANGLETERRE.

Ixelles-lez-Bruxelles. — Imp. de Delevingne et Callewaert.

# ART CÉRAMIQUE

#### DESCRIPTION

9.6

LA FABRICATION ACTUELLE

DES

# FAÏENCES FINES

#### ET AUTRES POTERIES EN ANGLETERRE

AVEC INDICATION

DES RESSOURCES QUE PRESENTE LA BELGIQUE POUR CE GENRE D'INDUSTRIE

P.48

#### GUILLAUME LAMBERT

ungraieur des seines, ancien directeur d'établissements ceramiques

#### PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS DU GOUVERNEMENT

-----

Accompagne d'une carte et de 17 planches, Prix : 3 fr.

BRUXELLES ÉMILE FLATAU, LIBRAIRE-ÉDITEUR 75, MONTAGAR DE LA COUR

1865

BEGLIOTHEOUS DE 1 I NIVERSITE DE 61XII.

# Carte du District des Poteries.

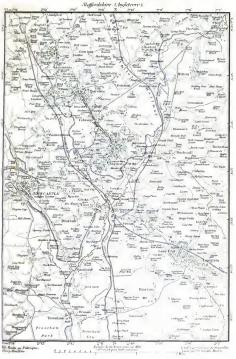

#### AVANT-PROPOS.

Les poteries, à cause de la double valeur artistique et usuelle qui généralement les distingue, occupent tant dans nos habitations que dans nos musées la plus large place et l'on peut dire la place d'homeur.

De là l'augmentation rapide de leur vogue et de leur importance commerciale.

Cette dernière se traduit maintenant, en Angleterre, par une exportation annuelle qui atteint près de quarante millions de francs! soit environ la centième partie de l'exportation totale de ce pays. Un tel résultat doit être d'autant plus étonnant pour nous que, bien loin d'exporter ce genre de produits, nous en fabriquons à peime assez pour notre consommation. Ainsi, tandis que dans la plupart des industries nous suivons de très-près et que nous dépassons même parfois les fabricauts auglais,

il arrive qu'en fait de céramique nous faisons défaut sur les marchés lointains, où l'on ne trouve guère que la faïence fine anglaise et la porcelaine dure française, dont l'exportation s'élève annuellement à une dizaine de millions de francs.

Dans une autre fabrication à peu près similaire, celle des produits vitrifiés, tels que glaces, cristaux, verres à vitre, etc., notre exportation a dépassé douze millious de francs en 1863, tandis que pour les mêmes articles et pendant la même année l'exportation des usives anglaises n'a pas atteint dix-neuf millions de francs.

A ce compte, notre part d'exportation de produits céramiques devrait donc s'élever à plus de vingt millions de francs. Cinquante usines occupant chacune cinq cents ouvriers suffiraient à peine pour cette production.

Il y a là, comme on voit, un avenir immense, et d'autant plus assuré que peu de contrées offrent pour cette industrie autant de ressources que la Belgique.

L'argile réfractaire, base principale de toute fabrication céramique, est plus abondante et de meilleure qualité chez nous qu'en Angleterre; la preuve en est dans les quantités considérables que nous commençons à en exporter, concurremment avec cette contrée.

Quant aux kaolins et aux pegmatites, on peut dire que les gisements du Coruwall, qui alimentent les fatenceries du Staffordshire, ne sont pas si rapprochés de ces usines que de la partie centrale de la Belgique.

De Plymouth, principal lieu d'embarquement, il y a,

par mer, 170 lieues jusqu'à Liverpool ou Runcorn, points de départ des voies navigables intérieures de 25 lieues d'étendue, qui servent au transport jusque dans le district des poteries, tandis que la distance par mer n'est que de 140 lieues jusqu'à Anvers.

Le port de Poole, d'oi fon expédie les argiles plastiques du Dorsetshire, est encore plus avantaçeusement situé, puisqu'il ne se trouve qu'à 100 lieues d'Anvers, alors qu'il est à plus de 200 lieues de Liverpool. D'ailleurs nos argiles de l'Entre-Sambre-et-Meuse valent celles du Dorset.

Pour les autres roches mises en œuvre, telles que silex, sables, feldspath, gypse, meulière, etc., etc., nous sommes, pour le moins, dans d'aussi bonnes conditions que les poteries du Staffordshire.

Enfin l'acide borique, base du vernis ou de la glaqure des fafences, fait défaut sur le sol britannique comme chez nous, et peut s'obtenir à peu près aux mêmes conditions des deux côtés.

Le prix un peu plus elevé du charbon, et les difficultés pour l'expédition maritime des produits, sont certainement en défaveur du potier belge; mais elles existent aussi pour nos verriers et cela ne les a pas arrêtés dans leur essor, eux qui doivent encore souvent s'approvisionner chez leurs concurrents anglais des sels de soude qui forment la base des produits vitrifiés.

Ce qui précède explique le but de ce travail. Après avoir été chargé pendant dix ans de la haute direction d'établissements céramiques importants du continent, après avoir visité, à diverses reprises, un grand nombre d'usines de cette espèce, tant de la France que de l'Allemagne, de la Hollande, de l'Espagne, des États-Unis et surtout de l'Angleterre au milieu desquelles j'ai séjourné en dernier lieu près de six mois, je suis resté de plus en plus convaincu qu'il y a pour nous énormément à faire dans cette voie, et c'est pour cette raison que j'ai cru utile d'initier nos jeunes industriels à cette intéressante industrie, et de signaler à l'attention de nos fabricants déjà à l'œuvre les faits nouveaux parvenus à ma connaissance.

Le concours empressé que le Gouvernement a bien voulu me prêter pour remplir la tâche que je m'étais imposée m'a soutenu dans mes efforts. J'ai vu dans cette reconnaissance de l'utilité et de l'importance de la question sur laquelle j'avais appelé l'attention, et dans cette sanction anticipée de mon travail, des obligations que j'ai cherché à remplir dans la limite de mes faibles moyens.

Avec un meilleur défenseur que moi, sachant mieux manier les armes que j'avais à ma disposition, la cause céramique, si négligée en Belgique jusqu'à ce jour, aurait certainement rallié bon nombre de partisans. Sans m'attendre à un résultat aussi complet, j'espère pourtant que, par suite de leur bien-fondé, quelques-unes des idées que j'ai soulevées seront mises promptement à profit.

Après les savantes publications de A. Brongniart et

de MM. Regnault et Salvetat, la fabrication de la porcelaine a fait d'énormes progrès en France, et le cours de céramique que le Gouvernement fait maintenant professer, à Paris, par M. A. Salvetat, ne peut manquer de lui venir encore puissamment en aide.

De son côté, l'Angleterre a mainte fois prouvé le haut intérêt qu'elle attache à cette industrie. C'est ainsi que, comme complément de la carte géologique, elle a créé à l'école des mines de Londres, dès 1835, un musée spécial d'échantillons relatifs à la composition et à la fibrication des potories anglaises, et que plus tard elle a ouvert, après l'exposition de 1851, le fameux musée de South-Kinsington, où la partie céramique joue le rôle principal, nou-seulement par son rang, mais encore par son étendue.

Pourquoi seuls resterions-nous stationnaires en présence de ce mouvement!

Ce serait là un fait trop exceptionnel au milieu de notre histoire industrielle pour qu'il fût admissible.

Ce qui permet d'ailleurs de bien augurer de l'avenir, c'est que, pour certains genres de produits, notre fabrication céramique est beaucoup plus avancée que ne semble l'indiquer son peu de développement, et je me hâte d'ajouter que ce serait mal interpréter ma pensée que de croire que je n'apprécie pas à leur haute valeur les efforts qu'il a fallu faire, en Belgique, pour arriver au point où nous sommes parvenus. Ces efforts n'ont probablement pas été inférieurs à ceux faits par

le potier anglais, et si les résultats ne sont pas les mêmes de part et d'autre, cela tient au mauvais effet produit par nos restrictions commerciales et surtout par l'isolement absolu de chaque fabrique et de chaque fabricant belge. Dans le Staffordshire, où le système contraire a prévalu, la centralisation ou le rapprochement des établissements et l'union des fabricants ont contribué pour une bonne part au perfectionnement et au développement de la fabrication. Là, on voit des réunions fréquentes, presque journalières, des fabricants pour discuter ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire dans l'intérêt commun. Un nouvel appareil ou un nouveau procedé essayé le lundi dans un établissement est connu à l'autre extrémité du district, avant la fin de la semaine. Deux ou trois journaux publies dans la localité viennent en aide pour cette utile propagation, qui hâte et qui assure le progrès.

Pour simplifier autant que possible ce travail et y faciliter les recherches, il a été divisé en huit chapitres, où l'on a traité successivement :

CHAPITRE Iv. — DES MATIÉRES PRENIÈRES QUI ENTRENT DANS LES PATES ET LES VERNIS DES FAIENCES FINES.

CHAPITRE II — DE LA PRÉPARATION DE CES SUBSTANCES.

CHAPITRE III. — DE DOSAGE.

CHAPITRE IV. - DE PAÇONNAGE. CHAPITRE V. - DE LA CUISSON.

CHAPITRE VI. - DE LA DÉCORATION.

CHAPITRE VII. — DES OLVRIERS ET DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL. CHAPITRE VIII. — DU COMMERCE, On a insisté surtout sur la relation et la description des procédés et des appareils nouveaux ou au moins encore peu connus sur le continent. Ces perfectionnements, qui sont relatifs à presque toutes les parties de la fabrication, ont été très-nombreux dans ces derniers temps, pour diverses causes, parmi lesquelles nous signalerons : le renchérissement de la maind'œuvre, l'application aux faienceries du Factory Act, qui ne permet plus d'employer les enfants avant l'âge de 8 ans et soulement pendant un demi-jour sur 24 heures ou un jour et pas l'autre; enfin la concurrence que les nouveaux centres céramiques du nord ou de Newcastle et de Glasgow ont fait à ceux du Stalfordshire.

Bruxelles, mai 1865.

## INDUSTRIE CÉRAMIQUE.

#### PABRICATION

## DES DIVERS GENRES DE POTERIES,

NOTERRENT

#### DES FAIENCES FINES EN ANGLETERRE.

#### CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

de ne comanis ascune industrie qui priesurie, dans l'étande de na praique, de sa haborio e de sen hibitire, autant de considérations diverses, indéressantes et riches en applications économique et récettifques, que l'art céramique ou de la fabrication des vaues et autentiles en terre calle; j' n'exe comanis pas qui présente des produits plus simples, plus variés, plus faciles à fabrique es plus dorables, maleré feur fragillés. Auxem produit de l'industrie bassaiue ne réunit en faire et cuerte de qualites.

ALEX. BRONGNIABT.

Parmi les merveilles figurant aux expositions universelles qui ont eu lieu à Londres en 1851 et 1862 et à Paris en 1855, les produits de l'industrie céramique méritaient d'être classés au premier rang.

Chacun a été frappé des immenses progrès que l'art

du potier (the Art of Potting) a réalisés dans ces dernières années.

D'ailleurs, sous le rapport du bon marche des matières premières employées, de l'utilité et de la solidité des produits obtenus, cette fabrication est sans rivale.

On peut même dire qu'au point de vue artistique elle se distingue d'une manière spéciale tant par la délicatesse, l'élégance et l'inalétrabilité des productions que pur la simplicité des moyens mis en œuvre. C'est à tel point que souvent la valeur des poteries dépend presque exclusivement de leurs formes et de leurs décorations.

Ce qui caractérise eucore les produits dont nous allous nous occuper, c'est qu'ils possedent généralement un cachet particulier rappelant le lieu de leur provenance aussi sûrement que la marque dont ils sout souvent revétus.

Aussi quelle autre industrie a contribué autant à la renommée des Chinois que celle de la porcelaine? Le nuème fait doit frapper chaque fois que l'on se tronve en présence d'une belle collection de vieux grès flamands.

Importanced cette fabrication,

Ce sont sans doute ces considérations qui partout et à toutes les époques ont porté les souverains et les gouvernements à s'intéresser tout particulièrement à cette industrie, soit pour la perfectionner, soit pour la monopoliser.

Une preuve plus évidente encore de l'importance que peut acquérir la fabrication des poteries et notamment celle des faïences fines et des porcelaines, c'est le développement extraordinaire qu'elle a pris tout récemment dans certaines contrées, surtout dans l'une des provinces centrales de l'Angleterre : le Staffordshire (district des poteries), où cinquante mille ouvriers environ sont occupés exclusivement de ce travail, et produisent actuellement pour plus de cinquante millions de francs chaque année, aiusi que nous le verrons bientót.

En ma qualité d'ingénieur des mines et d'ancien Gequia determent directeur de faienceries, j'avais à diverses reprises poges. visité le Staffordshire et ses poteries, mais toujours très à la hâte. Etonné par les progrès céramiques que vint révéler entre autres l'exposition de 1862, j'ai voulu

revoir et étudier convenablement les usines anglaises d'où provenaient les produits les plus remarquables, Avant été secondé dans ces vues par le Gouvernement, j'ai passé une partie de l'hiver de 1863 à 1864 au mi-

lieu de ces usines et c'est le fruit, de mes recherches et de mes observations que je vais communiquer ici aux jeunes industriels belges que la chose peut intéresser, Ce travail ne leur tiendra pas lieu d'une visite dans le district des poteries que l'on peut atteindre de Londres en quatre heures de temps : mais au moins il leur servira de guide en leur indiquant les principaux points à obser-

Partout, dans cette longue tournée, j'ai reçu le meilleur accueil : la grande quantité de notes et de renseignements de toute espèce que j'ai pu recueillir eu sont une bonne preuve.

ver et où il faut s'adresser pour en avoir connaissance,

La libéralité avec laquelle on accueille aujourd'hui l'étranger dans ces établissements, où tout était secrét et mystère il y a peu d'années, confirme les progrès réalisés. On reconnait là cette satisfaction qu'éprouve celui qui, après avoir bien travaillé, pendant longtemps, voit enfin ses efforts couronnés de succès et ne craint plus guére d'être surpassé. Cette disposition des esprits étant la source de tous les progrès, il conviendrait de l'adopter partout, et il serait à désirer que chacun aidât autant que possible à sa propagation.

Staffordshire; district des poteries (1).

La partie du Staffordshire connue sous le nom de district des poteries, et dont la carte a été placée en tête de ces pages, comprend les villes de :

|          |                         |     |  |  |  | Population on 1851.<br>12,469 habitants. |   |  |
|----------|-------------------------|-----|--|--|--|------------------------------------------|---|--|
| Hanley.  |                         |     |  |  |  |                                          |   |  |
| Shelton. |                         |     |  |  |  | 14,800                                   |   |  |
| Longton  | ١.                      |     |  |  |  | 15,148                                   | - |  |
| Stoke or | Tr                      | ent |  |  |  | 9,649                                    | - |  |
| Etruria. |                         |     |  |  |  | 2,300                                    |   |  |
| Tunstall |                         |     |  |  |  | 9,500                                    | - |  |
| Burslem  |                         |     |  |  |  | 19,725                                   |   |  |
| Newcas   | Newcastle (under Lyne). |     |  |  |  |                                          | - |  |
|          |                         |     |  |  |  | 93,881                                   | - |  |

En admettant que l'augmentation de 23 1/2 pour %

 <sup>(</sup>i, Ce centre industriel est situé au sud et a peu pres a egale distance de Sheffield et de Liverpool.

survenue dans la population du comté, de 1841 à 1851, soit applicable à la période décennale suivante, le nombre d'habitants des huit localités ci-dessus devait être en 1861 de 116,000. On peut même dire qu'il était plus élevé, car le taux de l'accroissement de la population s'élève chaque jour.

Aussi on admet en Angleterre qu'actuellement cette agglomération surpasse 150,000 habitants, établis sur une surface de quatre à cinq lieues carrées et occupés principalement de l'industrie céramique.

Il se trouve en outre dans le voisinage un grand nombre de places moins importantes, mais qui fournissent cependant un bon nombre de travailleurs pour la même industrie.

Enfin, il faudrait encore faire entrer en ligne de compte tous les ouvriers qui s'occupent de l'extraction, de la préparation et du transport des matières premières tels que : terre, sable, feldspath, silex, houille, etc., que consomment en si grande quantité les usines du district des poteries.

Habitué à voir généralement les fabriques de pote- Matières premières ries communes établies sur les lieux de provenance des calife terres dont ces poteries sont formées, on se figure qu'il doit en être de même pour les produits supérieurs tels que faïences ou porcelaines.

Tel n'est pourtant pas le cas, au moins en ce qui concerne les usines du Staffordshire.

Une argile jaunâtre, veinée de gris, sableuse et ferrugineuse de l'époque crétacée reposant le plus souvent sur le terrain houiller, forme le sol de toute cette contrée.

Cette couche, dout l'épaisseur varie entre un et trois mêtres, renferme de nombreux débris du terrain houiller inférieur.

On a douné improprement le nom de marle à cette argile, ce qui ferait supposer qu'elle est calcareuse. Nous n'y avons pourtant point reconnu ce dernier élément, et la manière dont elle résiste au fen doit même la faire classer parmi les argiles légèrement réfractaires. Elle prend une teinte jaune rougeâtre par la cuisson et ne sert principalement que pour la fabrication des briques. Mélangée avec d'autres terres plus réfractaires, elle sert pour les produits communs, tels que tuyaux de conduite d'eau, briques réfractaires, cazettes (étuis ou caisses servant à la cuisson des faïences et des porcelaines).

Les grès rouges supérieurs, ou du système permien, se montrent en dépôts puissants à la surface, en superposition sur le terrain houiller dans quelques points du district où on exploite les parties les plus schisteuses pour la fabrication d'un genre particulier de poteries dites métalliques, parce qu'elles prennent au feu une teinte noire bleuâtre qui leur donne l'aspect de la fonte.

La roche dout il s'agit a une teinte rouge bigarrée de violet et de vert. Les parties schisteuses s'altèrent assez promptement à l'air et donnent ainsi une argile légèrement plastique, que l'on rassemble en tas chaque fois qu'il y en a une couche de quelques centimètres à la surface des bancs. Pour hâter le travail, on soumet parfois ce schiste, avec une faible proportion de grès, à un broyage préalable entre deux ou trois paires de cylindres unis,

pnis on la laisse exposée à l'air une année environ avant de la mettre en œuvre.

La composition suivante, donnée par M. A. Brongniart d'après une analyse de M. A. Salvetat, semble se rapporter à un échantillon de cette roche provenant de Longport, près de Burslem; elle est indiquée comme argile plastique violacée veinée de rouge;

| Eau hygromét | riq | ne |  |  | 1,40  |
|--------------|-----|----|--|--|-------|
| Ean combinée |     |    |  |  | 10,60 |
| Silice       |     |    |  |  | 54,50 |
| Alumine      |     |    |  |  | 16,50 |
| Oxyde de fer |     |    |  |  | 13,50 |
| Chaux        |     |    |  |  | 3.37  |

Les principaux produits fabriqués avec cette argile à Tunstall, à l'onest d'Etruria et de Stoke, et dans quelques points du Shropshire, consistent en tuyaux (sanitary pypes), en tuiles et en pavements. Cette fabrication sera décrite plus avant.

> L'argile réfractaire elle-même manque.

Le sol du district des poteries ne fonrnit même pas <sub>elle</sub> assex d'argile refractaire pour la consommation de ses suines. C'est dans la fornation houillère de la partie sud du Staffordshire et du Warwickshire, que l'on va chercher la première qualité de cette argile mise en ceuvre dans les poteries.

On peut donc dire que tous les matériaux entrant dans la composition des poteries du Stauffordshire, faïcnese on porcelaines, proviennent d'autres localités. J'ajouterai même qu'il est peu de points en Belgique qui ne soient plus riches en produits de l'espèce que le district des poteries.

Ici, comme pour beaucoup d'autres centres induştriels, le choix de l'emplacement est donc difficile à justifier et semble plutôt le résultat de circonstances fortuites. La cause déterminante la plus importante sans doute, c'est que les usines y sont assises sur un puissant dépôt d'excellente houille, situé à une faible profondeur et qui, à raison de son bas prix, vient puissamment en aide aux potiers. La dureté, ainsi que la pureté et la nature particulièrement flambante de ce combustible, sont très-remarquables. Le charbon de Mons, dit Flénu, est celui qui semble s'en rapprocher le plus, ainsi qu'il sera dit plus avant.

Histoire de la céramique dans le Staffordshire. Pas plus dans le Staffordshire qu'ailleurs, l'histoire des poteries n'est très-clairement établie. Il paraît toutefois que cette industrie y était encore de fort peu d'importance au commencement de ce siècle.

Wedgwood.

C'est en majeure partie aux travaux et au génie d'un seul homme : le célèbre Josiah Wedgwood, né en 1730 et mort en 1795, que sont dus les principaux perfection-nements de la fabrication des fatences fines, et l'on peut dire son installation définitée dans le Staffordshire. L'activité et l'intelligence que Wedgwood a dû déployer pour en arriver au point où il est parvenu, depassent pour ainsi d'ire l'imagination. Comme on ne peut admettre qu'un homme résume en lui toutes les connaissauces, il faut recomnatire que celui-ci a dû être douié d'un jugement d'une rectitude extraordinaire pour

atteindre de tels succès techniques, artistiques et financiers.

Quel début cependant!

Après avoir travaillé comme ouvrier dans son jeune âge, il fut atteint à vingt aus d'une maladie assez longue, à la suite de laquelle il dut subir l'amputation d'une jambe. Plus tard il commença à fabriquer pour son compte, sur une très-petite échelle, des produits spéciaux, tels que des manches de couteaux en faïence imitant le jaspe, l'agathe, etc. Puis il s'associa à d'autres fabricants et en premier lieu à un certain J. Harisson. Se vovant exploité par la cupidité de celui-ci, il le quitta après deux ans. Enfin il finit par bâtir et par exploiter seul les usines d'Etruria, un des plus vastes et des plus beaux établissements existant en core actuellement dans le Staffordshire et d'où sont sorties toutes ces merveilles céramiques si solides, si simples, de formes si pures et d'un travail si parfait, qui ont porté le nom de leur auteur sur tous les points du globe, et servi de modèles à ses successeurs.

Il fut en même temps le promoteur et en partie le financier du réseau de voies navigables, notamment de la jnottion de la Trent à la Mersey, qui a tant aidé au développement de la prospérité de cette contrée.

C'est donc un sujet de satisfaction bien légitime de voir la manière dont ses concitoyens honorent la mémoire de cette intelligence hors ligne. Au milieu de Stoke, en face de la station centrale du chemin de fer du district des poteries, on lui a élevé une statue en bronze le représentant en grandeur naturelle, debout et une poterie à la main. Le socle simple en graniet sur lequel repose cette belle œuvre artistique n'est pas entouré de grillage, comme pour rappeler la popularité du héros, et porte incrustée dans chacme de ses faces une des quatre inscriptions suivantes;

> Josiah Wedgwood, né en 1730. mort en 1795. par sol'scrition nationale en 1863.

On est en outre occupé à ériger en son konneur, à Burslem, sur l'emplacement même de sa première fabrique de manches de contenux, un éditice unoumental qui doit comprendre uuc école d'art, un musée et une bibliothèque publique, et qui doit être construit par les soins des habitants du district des poteries.

La pose de la première pierre de cet édifice a eu lieu en novembre 1863, et c'est à l'occasion de cette cévémonie, présidée par le chancelier de l'échiquier lui-même, M. Gladstone, que cet homme d'État éminent fit, dans un discours des plus remarquables, un exposé complet des vrais principes qui doivent guider dans l'art industriel.

Je regrette beancomp que ce travail son trop étendu pour trouver place ici et je me contenterai d'en citer quelques passages.

Selon M. Gladstone, Wedgwood doit être considéré comme l'apôtre des vrais principes de l'art industriel en Angleterre, et personne n'a su antant que lui tirer parti de la parfaite harmonie de ces principes. En d'autres termes personne, mieux que lui, u'a su donner à chaque objet un maximum d'utilité ou d'appropriation, tout en développant les qualités qui plaisent à l'ord on

qui constituent la beauté. C'est ainsi que ses moindres produits sont aussi distingués par la perfection de leur travail et leur bonne disposition, que ses objets de haut prix par le goût exquis qui les caractérise. Par exemple, ajoute-t-il, si l'on examine ses assiettes du prix de quelques centimes chacune, elles se placent aussi exactement l'une dans l'autre que les cartes dans un jeu et il n'y a pas d'autres assiettes s'empaquetant d'une manière aussi parfaite et devenant ainsi comme une masse solide (1). De même un pot à eau fabriqué par Wedgwood pour le lavabo d'une mansarde sera bien fait de pâte commune, mais au lieu d'être disposé, comme beaucoup de pots fashionables de fabrication plus récente, de manière que l'eau ne puisse pas être versée sans se répandre, il aura une forme simple, gracieuse, offrant un maximum de capacité, large au sommet et disposé pour qu'un mouvement léger et facile de la main permette la sortie de l'eau. Enfiu, après avoir signalé la pureté de la forme et les contours d'un simple plat à fromage de Wedgwood, il dit d'une manière pittoresque rappelant l'humour britannique, que si un fromage du Wiltshire pouvait parler il déclarerait lui-même qu'il est plus confortablement sur ce plat que sur aucun autre fabrique jusqu'à ce jour.

Nous aurons encore à revenir plus loin sur cette perfection des formes et de l'exécution, qui est le complément indispensable de la partie technique de la fabrication, et que M. Gladstone semble même mettre en première ligne.

Après Wedgwood l'industrie céramique a été habile-

Minton.

1: C'est là un fait que chacun a été à même de vérifier souvent,

ment pratiquée dans le Staffordshire par plusieurs hommes éminents, et notamment par le célèbre H. Minton, qui a puissamment contribué au perfectionnement des principaux procédés de fabrication et qui est parvenu à élever cette belle industrie au niveau où elle se trouve actuellement.

# CHAPITRE PREMIER.

#### FABRICATION.

\*Ces préliminaires posés, nous allons nous occuper de la fabrication proprement dite.

Pour l'ordre de nos descriptions et de nos observations, nous tiendrons principalement compte de l'importance actuelle des poteries anglaises. A ce titre nous devons donc nous occuper en premier lieu des faïence fines ou cailloutages (earthenware), comprenant les variétés désignées sous les noms de granite, semiporcelaine, etc.

Matières premières. Ces poteries sont à pâte blanche, dure, non vitrifiée et opaque, recouverte d'un vernis translucide dur et brillant.

On fait généralement usage pour les pâtes à faïences fines de :

- 1º China clay ou kaolin du Cornwall.
- 2º Sandstone ou pegmatite, espèce de granite quarzofeldspathique, micacé, provenant aussi du Cornwall.
- 3º Silex ou *flint*, roulés des côtes méridionales de l'Angleterre.

- 4º Silex ou flint, non roulés, extraits de la craie, aussi de la partie sud de l'Angleterre.
- 5° Argile plastique, ball clay ou blue clay du Dorsetshire et du Devonshire (deux espèces, l'une blanche et l'autre brune).
- 6° Feldspath laminaire de diverses provenances : Espagne, Amérique, Ecosse, et principalement de Norwége.

Pour les vernis, de :

- 1° Borax ou acide borique de Toscane et de l'Inde.
- 2º Sel de soude et de potasse.
- 3º Carbonate de plomb ou minium.
- 4º Calcaire, généralement de la craie.
- 5° Sable ou silex.
- 6º Pegmatite ou feldspath et enfin parfois un peu d'étain et d'arsenic, etc., ainsi qu'il sera dit plus tard.

La manière dont on traite les matières premières procédes anglais et diffère beaucoup de ce qui se pratique sur le continent belges. et il n'y a pas de doute que tous les avantages sont pour la méthode anglaise.

Tandis que dans la plupart de nos usines on met soigneusement à couvert les provisions de knolin et d'argile ou ball clay, c'est l'inverse qui se pratique en Angleterre, où on laisse ces matériaux, et surtout les argiles plastiques, exposés à l'air le plus longtemps possible.

Les Chinois conservent leurs pûtes à porcelaines un grand nombre d'années dans des caves, pour les amésules pourriture. liorer ou les pourrir, comme on dit en terme de fabri-

Street house

cation. Les Anglais, au lieu d'en agir aiusi avec leurs pâtes à faiences fines, les mettent en œuvre immédiatement et souvent le jour même de leur préparation; mais d'autre part ils recherchent, pour former ces pâtes, des knolins et surtont des argiles plastiques (blue clagiayant été exposés pendant très-longtemps à l'air. En suivant cette marche on obtient, à ce qu'il parait, des pâtes plus homogènes, plus compactes, plus faciles à travailler et des produits plus blancs et plus solides.

Théoriquement les effets de cette exposition ne sont pas tout à fait mussi clairs; cependant on comprend que les sulfures de fer que renferme l'argile du Dorsetsbirre, et qui sont si misibles aux potiers, sont en partie transformés en sulfates ou autres sels, et expulsés ensuité de la misse. L'influence de l'oxygénie de l'air ne doit pas être mioins utile pour l'oxydation on la combustion spontance d'une partie des autres substances étrangères, et pour faciliter leur élimination.

On sait d'ailleurs que, économiquement parlant, les meilleures pâtes sont celles qui prennent le moins de retraite à la cuisson, parce qu'elles offrent moins de chances de déformation, de ganchissage et de casse, et coume les pâtes vieilles ayant subi la pourriture prennent beaucoup moins de retraite que les nouvelles, il doit sans doute en être de mêure, au moins partiellement, pour celles préparées avec des terres vieilles isolèment.

Il est généralement admis par les fabricants du Staffordshire que celui qui neglige cette pratique on qui veut s'en affranchir s'expose à de mauvais résultats.

Comme il a été dit, cela s'entend plus particulièrement des argiles ou ball clau. Le kaolin, en raison de sa nature et de son mode de préparation par le lavage et la décantation des pegmatites altérés, a pent être moins à gagner sous l'influence des agents atmosphériques.

A Tunstall, à Burslem, à Etrnria et à Stoke, on voit souvent, sar les bords du canal, des dépôts d'argile plastique ou ball clay et de kaolin, où les fabricants viennent charger au fur et à mesure de leur consommation.

Dans les établissements où l'on a à sa disposition une surface suffisante, on dépose ces terres dans la cour, à proximité des ateliers où se fait la préparation des pates. Ces dépôts ont lieu sur des aires pavées avec des briques soit réfractaires, soit ordinaires; mais toujours très-dures.

Les argiles plastiques du Dorsetshire et du Devon- du Dorsetshire. shire ont joué jusqu'à présent un rôle tellement important dans la fabrication des faïences fines, que nons n'avons pas cru ponyoir nous dispenser de visiter les exploitations d'où on les envoie dans le Staffordshire et dans la plupart des fabriques du continent.

C'est à 5 kilomètres environ au sud-ouest de Wareham (Dorsetshire), que sont situées les principales de ces exploitations. Elles appartiennent aux frères W. et J. Pike.

Dans tonte cette contrée le sol, forme d'un sable iaunătre, ferruginenx, avec galets de silex à sa partie supérieure, est généralement inculte.

D'après les géologues anglais, les argiles dont il s'agit appartiennent à l'époque tertiaire (terrain éocène) et représentent la partie inférieure des sables de Bagshot.

Ceux-ci, suivant A. Dumont, sont les représentants de notre terrain ipresien supérieur, tandis que l'argile de Londres sur lequel ils s'appuient correspond à l'étage ipresien inférieur. En admettant cette manière de voir, il s'ensuit que cette formation devient de plus en plus sableuse en allant de l'ouest vers l'est : ainsi les bancs argileux sont nombreux et puissants dans le Dorsetshire, tandis que c'est le sable qui domine à l'île de Wight et aux collines d'Ypres, dans la Flandre orientale.

Lors de notre visite, on extrayait dans deux points, distants de deux kilomètres environ l'un de l'autre, et reliés par un chemin de fer de quatre kilomètres de longueur, au point d'embarquement sur la rivière Frome.

L'embarquement se fait au moyen d'une machine à vapeur fixe, et les bateaux descendent sur cette rivière jusqu'au port de Poole qui se trouve à une faible distance.

Le travail d'exploitation a lieu à ciel ouvert et chaque carrière est munie d'une machine à vapeur, pour élever les waggons de terre sur un plan incliné.

On a représenté fig. 1 la coupe des terrains à l'exploitation la plus à l'ouest.

Par suite de la faible épaisseur de la couche d'argile de première qualité rencontrée en ce point, et de la grande profondeur à laquelle elle se trouve, on se dispose à l'exploiter souterrainement. Un puits destiné à cet usage était déjà percé lors de notre visite. Il est à craindre que les argiles exploitées par galeries ne soient toujours plus mélangées de sables et de matières étrangères que celles provenant des carrières à ciel ouvert, où l'ouvrier peut facilement faire le triage.

L'argile de première qualité trouvée en ce point pos-

sède une teinte grise-bleuâtre bien uniforme; elle est très-plastique, douce et onctueuse au toucher, ne laissant pas sentir de sable sous la dent et se délayant difficilement dans l'eau. Soumise à l'action des acides, elle ne fait pas la moindre effervescence.

Après cuisson au four à vernis (cerise clair, 1.000 deg. cent.), elle est blanche, dure, presque compacte dans la cassure et peu ou point happante à la langue.

A un feu plus fort, tel que celui du four à biscuit (blanc éclatant, 1.400 deg. cent.), auquel elle résiste parfaitement, elle devient inattaquable à la pointe d'acier, perd encore de ses qualités absorbantes et prend une teinte moins blanche, légèrement jaunatre.

Ce qui caractérise cette argile, c'est qu'elle ne renferme que peu de fer, au moins à l'état de mélange intime, et que la partie siliceuse qu'elle contient est à un degré de fiuesse très-remarquable.

Dans presque toutes les parties du dépôt on rencontre, parfois assez abondamment, des nodules de pyrites ferrugineuses, dont l'élimination réclame beaucoup de soins.

Au siège d'extraction de l'Est, la coupe du terrain est tout à fait différente de la précédente et la couche d'argile de bonne qualité, dont l'épaisseur varie de trois à quatre mètres, est recouverte d'une douzaine de mètres, et parfois plus, de sable jaunâtre argileux avec des parties rougeâtres assez dures et ferrugineuses.

On voit dans ce sable des filets ou petites couches d'argile irrégulières et souvent contournées.

La partie supérieure de la couche argileuse est plus chargée de nodules de pyrites, tandis que le dessous est plus sableux. Dans l'un comme dans l'autre des deux sièges d'extraction, on reconnaît la tendance du gisement à prendre l'allure de bassin.

Enfin partout l'argile de la partie inférieure du dépôt est plus courte, plus contournée et plus soche que celle du dessus, sans doute à cause de la grande pression qu'elle a eue à supporter.

On assure qu'il existe sur plusieurs points du Dorsetshire, et notamment à Wool, près de Warcham, des argiles de première qualité que l'on doit mettre prochainement en exploitation.

Lors de notre visite à Wareham, il y avait deux cent mille tonnes environ d'argile extraite, exposée à l'air et prête à être expédiée. Mais il faut dire qu'elle était loin d'être toute de première qualité. Celle trop sableuse ou trop chargée de fer et ne pouvant servir que pour la fabrication des tuyaux et des poteries de grès (stone ware) formait le plus grand nombre de tas.

Importance de ces exploitations. M. W. Pike m'a dit qu'il expédiait chaque année trente à quarante mille tonnes d'argile, mais que ce chiffre a plutôt diminué qu'augmenté dans ces derniers temps. Il attribue ce résultat au développement qu'a pris la fabrication du granite ou pearl, c'est-dire des faiences fines très-blanches, dans la composition desquelles il entre plus de silex et de kaolin et moins de terre plastique.

Pendant l'année 1862, on a exporté du Devonshire et embarqué à Teignmouth : 27,000 tonnes d'argile. En outre, à Lee-Moor, Clay-Works, Dartmoor, etc., la production a été de 2,500 tonnes.

Dans le Dorsetshire on a embarqué à Poole 57,000

tonnes, outre 4,000 tonnes qui ont été expédiées par chemin de fer.

Le tableau ci-dessous indique les lieux de destination des parties chargées à Poole :

|                  |   |       |     |    | Tounes. |              |     |      |    |     |   | Tonnes |
|------------------|---|-------|-----|----|---------|--------------|-----|------|----|-----|---|--------|
| Runcorn (pour le |   | Stall | ord | 1- |         |              | He  | POR  | т. |     |   | 51.802 |
|                  |   |       |     |    | 17.831  | Port Glasgow |     |      |    | - 1 | 1 | 185    |
| London           | ſ |       | 1   |    | 15.465  | Saundersfoot |     |      |    |     |   | 180    |
|                  |   |       |     |    |         | Gloucester . |     |      | :  | :   | : | 475    |
| Goole            |   |       | ÷   | ÷  | 2 391   | Newport      |     |      |    |     |   | 163    |
|                  |   |       |     |    | 1.956   | Piymouth .   | - 1 | - 1  | 1  | - 1 | 0 | 163    |
|                  |   | : :   |     | 1  | 1.511   | Leeds.       |     |      |    |     |   | 157    |
| Sunderland       |   |       |     |    |         | Cardiff      |     |      |    |     |   | 454    |
| Hull             |   |       | į.  |    | 1,368   | Southamplou  | . : | - 1  |    | 1   |   | 133    |
| Séville          |   |       |     |    | 1.360   | Seaham       |     |      |    | -   |   | 112    |
| Stockholm        |   |       |     |    | 1.177   | Farehom.     | -   | - 1  |    | -   |   | 108    |
| Dordt            |   |       |     |    | 1.171   | Kirkaldy     |     |      |    |     |   | 99     |
| Bristol          |   |       |     |    | 1.107   | Teignmouth . |     |      |    |     | • | 90     |
| Middlesborough   |   |       |     |    | 767     | Handberry .  |     |      |    |     |   | 90     |
|                  |   | : :   |     |    | 580     | Portsmouth . |     |      |    | - 1 |   | 90     |
| Hartelepool      |   |       |     |    |         | Yarmouth .   |     | - :  |    |     |   | 89     |
| Borowstoness .   |   |       |     |    |         | Deptford     |     |      |    |     |   | 80     |
| Bochester        |   |       | Ċ   |    | 319     | Coichester   |     |      |    | :   |   | 74     |
| Lianelty         |   |       |     |    |         | Castleford   |     | . :  |    |     |   | 69     |
| Bremen           |   |       |     | •  | 991     |              |     |      |    |     | • | 60     |
|                  |   | : :   |     |    | 961     | Guernsey     |     | . :  |    |     | • | 60     |
|                  |   | : :   |     |    | 955     | Rouen .      |     |      | •  |     | • | 460    |
|                  |   | 1 1   |     |    |         |              |     | . :  |    |     |   | 56     |
|                  |   | : :   |     |    | 188     | Truro.       |     | 1    |    |     | 1 | 32     |
| Directided       |   |       |     |    | -       | l .          |     |      |    | ٠   | • |        |
|                  |   |       |     |    | 51,802  | 1            |     | Tor. | L. |     |   | 57,391 |
|                  |   |       |     |    |         |              |     |      |    |     |   |        |

Pendant la même année la consommation locale d'argile de qualité inférieure n'a pas été moindre de 180,000 tounes; l'une parmi l'autre, ces argiles sont estimées à fr. 6,50 la toune. La première qualité est cotée jusuità 25 francs la toune, et plus.

Dans les faïenceries belges, elle revient de 40 à 50 fr. la tonne, selon le cours des frets.

En ce qui concerne la diminution de consommation de provisignale par M. Pike, il est bien rationnel que les ferontes fabricants cherchent à s'affranchir autant que possible

Argue plastique de provenances difforentes. de cette espèce de monopole. C'est ainsi que daus le Staffordshire on emploie maintenant, dans beaucoup d'usines, une partie sur quatre et plus d'argile provenant soit du pays de Galles, de l'Ecosse ou du Devonhire. Cette dernière est la plus généralement employée. Elle se comporte au feu à peu près comme celle du Dorsetshire dont elle se rapproche beaucoup. Il y en a de la blanche et de la brune; mais ces deux variétés sont employées indistinctement.

Cette argile paraît plus kaolinique que celle du Dorset. Voici quelle en serait la composition d'après une analyse de Berthier (séchées à 100 deg. cent.):

| Eau combinée |  |  |  |  |  | 11,20 |  |
|--------------|--|--|--|--|--|-------|--|
| Silice.      |  |  |  |  |  | 49,60 |  |
| Alumine.     |  |  |  |  |  | 37,40 |  |

Argiles plastiques belges. Le gisement d'argile que nous avons découvert et fait mettre en exploitation depuis 1856 dans l'Entre-Sambret-Meuse, à Fraire, près de Walcourt, n'a pas cessé depuis lors de fournir chaque année de grandes quantités d'argile plastique que l'on emploie avantageusement sur le continent en place de celle du Dorsetshire.

On la rencontre à la partie supérieure des dépôts de minerais de fer.

Celle de première qualité, qui est noire lorsqu'elle est humide et d'un gris-bleuâtre foncé lorsqu'elle est sèche, a le grain plus fin et est aussi onctueus que celle du Dorsetshire, sculement elle est plus siliceuse et un peu moins plastique. Sous la dent elle paraît anssi fine que de la cire. Cette terre est très-pure.

Le savant M. Sainte-Claire Deville y a trouvé :

| Alumine   |     |  |  |  |  | -31,6 |
|-----------|-----|--|--|--|--|-------|
| Chaux.    |     |  |  |  |  | 0,3   |
| Silice et | eau |  |  |  |  | 68,1  |

(La dose de silice est approximativement de 50 %.) A feu égal elle est plus blanche après cuisson que celle de Wareham; et, ce qui est remarquable, c'est qu'après avoir subi une haute température, elle présente dans la cassure une semi-vitrification.

Des argiles à peu près de même qualité, mais moins fines ou moins douces au toucher, et en outre moins blanches après cuisson, se trouvent encore dans divers antres points de la Belgique.

Nous citerons principalement les gisements de : Hautrage, Beandour (Hainaut), Andenne et Ossogne (Liége).

Ainsi que je l'ai reconnu, le dépôt de cette dernière localité est important. Il se trouve dans la propriété de la princesse de la Cisterna; mais comme on ne l'a pas encore exploité en grand, il serait difficile de se prononcer sur la valeur de toutes ses parties. Quedquesunes ont été reconnues pour être aussi pures que celles de Poole, seulement le grain en était un peu moins fin.

Comme argile de ce genre on exploite, principalement en France, le gisement de Montereau servant surtout aux usines de Creil et de Montereau.

Argiles à faïences fines de la France. Elle a été dans le temps très en usage dans quelques établissements belges, qui y ont renoncé avec raison.

Cette argile, salie par des infiltrations ferrugineuses et par des pyrites, est d'une extraction et surtout d'un nettoyage difficile et coûteux.

Lorsqu'elle est pure, elle prend une assez belle teinte par la cuisson, mais elle est loin d'avoir la finesse, la plasticité et la compacité des terres du Dorset on de l'Entre-Sambre-et-Meuse.

A caile d'Albaheim

En Allemagne les exploitations d'Albsheim, près de Worm, en Bavière, ont aussi beaucoup perdu de leur aucienne importance. L'argile qui en provient est légère, d'un blanc jaunâtre et semble appartenir autant à la classe des kaolius qu'à celle des argiles plastiques.

Un peu plus réfractaire que celle-ci, elle prend une teinte d'un blanc jaunâtre par la cuisson.

Généralement elle renferme une assez forte dose (15 à 20 p. %) de calcaire, en potits grains concretionnés qui restent sur les tamis. Elle contient souvent jusqu'à 20 p. %, d'eau. Rendue en Belgique, son prix est de 40 fr. la tonne environ.

Les argiles de Valendur, près de Coblenz, étaient assez recherchées anciennement par les faienciers du continent pour la fabrication des faiences communes on terre de pipe. La grande quantité de calcaire qu'elles renferment fréqueniment ne permet pas toujours de les utiliser dans les faiences fines.

Avenir des exploitations d'argiles plastiques. D'après ce qui précède, on voit que si l'argile plasti-

que est abondante dans le sud-ouest de l'Angleterre, il faut pourtant reconnaître que ce sont les qualités inférieures et donnant des biscuits moins blancs qui dominent, tandis que les bancs de première qualité, s'ils sont étendus, sont beaucoup moins épais,

On peut donc dire que pour être sûr d'obteuir ces premières qualités, il faut acheter de fortes parties à la fois, et qu'il conviendrait même d'aller sur les lieux pour en faire l'acquisition et la réception.

On arrivera certainement à remplacer tout à fait ces argiles par celles du continent déjà connues, ou par d'autres que les travaux de chemins de fer mettent encore chaque jour à découvert. Ce remplacement a du reste déjà lieu dans plusieurs usines,

Si nous nous sommes étendu aussi longuement sur cette question, c'est qu'elle est à nos veux une des plus importantes pour la composition des pâtes de faïence et pour la qualité des produits qui doivent en sortir.

Toutefois le choix seul des matériaux ne suffit pas Les argites belges devraient être expopour assurer le succès, il faut encore qu'ils soient traités sees à l'air comme comme il convient, et si l'on veut arriver promptement aux résultats obtenus dans le Staffordshire, n'est-il pas rationnel d'étudier à fond la pratique anglaise, et de chercher à s'en rapprocher autant que possible?

celles du Dorsetshire.

La méthode de laisser vieillir les argiles plastiques et les kaolins à l'air est trop peu connue, ou trop négligée sur le continent pour ne pas appeler l'attention des fabricants sur ce point.

Outre les avantages préindiqués que présente le systême anglais relativement à la qualité des produits fibriqués, on peut dire qu'il est encore le plus économique, puisqu'il n'exige pas l'emploi des hangars couverts, dans lesquels on conserve ici les approvisionnements à l'état sec et à l'abri de la pluie et des influences atmosphériques.

#### KAOLIN.

Kaolin, china-clay ou cornish-clay. Le kaolin est, comme on sait, le résidu de la décomposition du feldspath ou du granite qui a été lavé et décanté, pour en séparer les cristaux de quarts et la partie feldspathique non encore altérée (1). Généralement blanc ou legérement coloré en jaunaître par l'oxyde de fer, il est doux au toucher et pen ou point plastique. Lorsqu'il est pur, il est très-réfractaire.

Il forme la base non-seulement des porcelaines mais aussi des faïences fines. En Angleterre, on l'exploite pricipalement dans le Cornwall, à Lee-Moor, où îl en existe des gisements considérables, et d'où on en a exporté 62,000 tonnes en 1862. Chiffre qui paraît avoir été beaucoup plus élevé en 1863. On estime sur place

Il Yole ce que Beudant a dit de cette alteration : Les matières feldipathiques ainsi que plusieurs de colles que nous y rallactions per appendiere, se treuvent aussi dane la nature à l'état de décomposition et réduires eura-tières lerreuses. Ce n'est pas seulement une désourégation, car il y a eu sonstruction d'un silicate de potasse qui, dans l'orthoe ou l'abble, est de la formule : K Si on XS Si, de sorte qu'il reste un silicate simple à RS. Or, il des temarquable que le premier de ces silicates est soluble dans l'ean à d'orderés, et qu'à cette température le feldepath est décomposé en deux corps : l'une insoluble à RS, l'autre soluble.

Celle remarque importante sous le rapport théorique peut conduire à l'idee que la décomposition ne se fait pas journéllement comme on l'a pensé, et qu'elle a lieu dans l'intérieur même de la terre, avant le soulevement de ces masses sous la pression d'environ 15 atmosphères.

la toune à la valeur moyenne de 22 francs. Ce prix varie de 16 à 35 francs.

Le lavage, la décantation et la dessiccation ont lieu aux points d'extraction par des procédés mécaniques, qui sont actuellement très-bien organisés.

Les qualités qu'on apprécie le plus dans le kaolin destiné à la fabrication de la faience sont : la blancheur après cuisson au four à biscuit, ce qui est le meilleur indice de sa pureté, la finesse et la plasticité, et enfin il doit acquérir, sous l'action du fen, un certain degré de dureté sans perdre sa propriété absorbante.

Il existe en France, dans plusieurs départements, de magnifiques dépôts de kaolin. Celui de Limoges, par suite de ses qualités supérieures, donne lieu aux exploitations les plus considérables, et sert presque exclusiment, en France et chez nous, pour la fabrication de la porcelaine dure ou naturelle. Kaolin français.

Quoique l'on ait souvent signalé la présence du kaolin eu Belgique, il faut reconnaître que les gisements en question ne sont qu'à l'état rudimentaire on fort peu importants.

Roches kaoliniques selges.

On voit parfois, dans les sables blancs (système achenien de M. A. Dumont) de l'Entre-Sambre-et-Meuse et des provinces de Liége et de Namur, des filets de kaolin de belle qualité; mais leur épaisseur dépassant rarement un ou deux centimètres, ils ne sont pas exploitables.

Toutefois dans quelques points, notamment à Villersle-Gambon, près de Philippeville, à Grandrieux, près de Beaumont, à Andenne, etc., ces sables, soumis au lavage, donnent une certaine dose de china-clay, que l'on pourra peut-être parvenir un jour à en retirer économiquement.

A notre avis, la localité qui offre le plus de chances pour la rencontre d'un gisement important de kaolin en Belgique doit être Nivelles, où il existe, comme on sait, un très-bean filon de feldspath lithoïde qui sera décrit plus avant.

Comme argile kaoliniquo en Belgique, nons aurions peut-être à citer les argiles blanches de Ligny, près de Charleroi.

Ces argiles, qui sembleut provenir de la décomposition des schistes du terrain silurien (rhénan de M. A. Dumont) au milieu desquels elles se trouvent, sont grisitres, très-fines et très-douces au toucher, mais peu plastiques. Elles donnent par la cuisson un grès dur de teinte grise. On pourrait les utiliser en les combinant avec un élément un peu plus réfractaire.

Les argiles grisatres signalées dans le temps au lien dit Neubois, près do Spa, par M. l'ingénieur en chef des mines, E. Bidaut, sont à peu près de même nature que celle de Ligny; cependant elles sont moins pures et preunent par conséquent une teinte plus foncée par la cuisson.

Usage auquel nos argites kaoliniques semblent le mieux convenir.

On pourrait également en tirer parti pour grès et porcelaines communes, comme on en fabrique en si grande quantité en Chine et au Japon, pour l'usage ordinaire.

De semblables produits, semi-vitrifiés, quelle qu'en soit la couleur, sont bien supérieurs, sous le rapport de la solidité et de la propreté, à nos poteries communes à pate tendre, absorbante et reconverte de vernis plombeux peu résistants et malsains.

Ce dernier genre de poterie, rappelant l'enfance de l'art, n'est pour ainsi dire plus en usage en Angleterre, où les fabriques de grès (stone ware) sont très-répandues. En France, il existe aussi beaucoup d'usines pour la production des grès; mais il y en a une qui mérite une mention spéciale : c'est celle de porcelaines communes colorées de M. Gosse, de Bayeux, près d'Angers.

Les produits de cet établissement out en outre l'avantage de résister au feu et obtiennent un très-grand succès.

C'est un genre de fabrication qui conviendrait parfaitement en Belgique, où l'on trouve abondamment tous les matériaux qu'il réclame, et notamment le dépôt feldspathique de Nivelles.

On rencontre dans le Staffordshire des agents des Commerce des maprincipales exploitations de kaolin du Cornwall. Ils le Staffordshire. ont assez facilement accès dans les fabriques dont on leur a confié les fournitures, parce qu'ils doivent en quelque sorte répondre de la qualité des matériaux qu'ils ont fournis.

La majeure partie des kaolins et autres matières premières employées dans le Staffordshire sont transportées par mer du Cornwall à Runcorn, près de Liverpool, et de là par canal jusque dans les usines.

Comme elles n'ont qu'à gagner en vieillissant, on pourrait les amener en Belgique sur bateaux en retour, ou lorsque les frets sont bas.

Il existe à Dordrecht, en Hollande, une maison assez importante qui s'occupe spécialement du commerce des terres et surtout du kaolin, destinés aux faïenceries et aux papeteries.

Une entreprise analogue devrait avoir des chances de succès à Anvers.

ROCHES FELDSPATHIQUES. - PEGMATITES OF CHINA-STONE.

Pegmatite, pierre anglaise, chinastone, cornish-stone.

Tels sont les noms sous lesquels on désigne l'espèce de granite feldspathique, exploité très en grand dans le Cornwall pour la fabrication des faïences,

Cette roche, d'une teinte grisâtre, présente dans sa cassure des cristanx de quartz hyalin et de feldspath blanc jaunatre plus ou moins altéré, empâtés dans du kaolin qui semble provenir de la décomposition d'autres parties feldspathiques.

Elle renferme en outre des lamelles de mica blanchâtre et parfois des petits cristaux de fluorine d'une teinte violette foncée.

A l'exception du mica, ces divers éléments, en raison de leur nature et de leur pureté, sont tous précieux pour la composition des pâtes à porcelaine et surtout à faïence.

La partie alcaline du feldspath donne aux faïences fines provenant de ces pâtes une dureté et une qualité particulière.

Quant au mica tonjours ferrugineux, il communique à la masse une teinte plus ou moins jaunâtre, et parfois il détermine même, dans les produits, de nombreuses taches noires ou brunes. C'est là heureusement un cas exceptionnel et très-rare.

Pour indiquer le rôle important que cette roche joue maintenant dans la fabrication céramique, il nous suffira de dire que pendant l'année 1842 le Cornwall en a expédié près de 20,000 tonnes aux faïenceries des diverses contrées, mais principalement à celles du Staffordshire.

Elle est estimée mise à bord, dans le Cornwall, au prix moyen de 22 francs la tonne.

Il faut en ontre compter en moyenne 7 francs par tonne des carrières à Liverpool, et 9 à 10 francs de Liverpool dans le district des poteries par canal.

Ces derniers frais sont à peu près les mêmes pour la Belgique. On a payé jusqu'à 28 francs pour les premières qualités, mises à bord.

La décomposition des pegmatites donne naissance au kaolin, ainsi que nous l'avons déjà dit.

Cette décomposition, dont il serait difficile d'assigner exactement les causes, mais qui, actuellement, se produit encore parfois très-activement, ainsi que nous l'avons reconnu dans l'État de Virginie (États-Unis) (1), a pour résultat, même à l'état partiel, de diminner notablement la résistance et surtout la fusibilité des pegmaîtes.

On comprend dés lors que ce sont ces parties, ayant subi un commencement d'altération, que les exploitants arrachent plus facilement et tendent à tournir aux fabricants; mais évidenment ce sont les parties les moins

Ce fait, qui semble en contradiction avec la théorie indiquée en note page 21, n'est peut-être qu'exceptionnel.

altérées et les plus riches en alcali et conséquemment les plus fusibles et les plus dures, qui conviennent le mieux pour la composition des pâtes.

A l'aide de ces considérations, et en passant quelques morceaux de pegmatites au four à biscuit pour counaître sa fusibilité et sa teinte, ou arrivera toujours facilement à déterminer le choix à faire.

On fait aussi usage des pegmatites pour la préparafion des vernis, quoique cette rocho leur communique en général une teinte jaunâtre ou moins blanche que celle qu'ils prennent quand on les compose avec les feldspaths de Norwége, d'Espagne ou d'Ecosse.

Feldspath hthorde de Niveiles. Il existe en dessous de la ville de Nivelles un filon de 3 à 4 métres d'épaisseur à peu près verticale de feldspath tithode. Quelques géologues le considèrent comme roche métamorphique. Sa cassure est parallelipipédique; sa texture grenue et sa conleur blanche, seulement les fragments sont purfois légèrement colorés en jaune à la surface par un peu d'oxyde de fer provenant d'infiltration.

Suivant l'analyse qui en n été faite dans le laboratoire de M. Sainte-Claire Deville, elle renferme 6 et  $\tau_{lm}$ p. c. falcali, à très-peu près exclusivement de la soude. Elle doit donc être rangée parmi les albites.

Ce filon, signalé depuis longtemps à l'attention des fabricants, a cié pen exploité, parce que contre et sous la ville où les travaux ont été commencés sur des affleurements, le felspath est dur et trop sali à sa surface par l'oxyde de fer.

Ayant reconnu que ce gisement se dirigenit de l'est

à l'ouest, nous avons fait exécuter sur cette direction, près de Monstreux, des travaux de recherche qui ont été couronnés de succès,

En ce point nous avons retrouvé le filon à 2 mètres de profondeur, sous la couche de limon qui forme la surface. Son épaisseur y atteint 4 à 5 mètres, et il est incliné à 75° au sud, bien régulier, et formé d'un feldspath moins dur et cuisant parfaitement blauc. Jusqu'à présent on n'a guère exploité que la tête du gisement, qui paraît s'améliorer encore avec la profondeur. Il est donc permis d'espérer que cette roche sera un jourd'une grande ressource pour la céranique belge.

Les feldspaths provenant de cette exploitation ont été consommés dans quelques faienceries de Hollande, de France et de Belgique. Le prix est de 15 à 20 fr. la tonne, chargé sur waggon, à Nivelles.

Il existe eucore sur divers autres points et notamment à Gembloux, au Piroy, près de Floreffe et dans la vallée de la Meuse, entre Fumay et Mézières, des filous de roches feldspathiques à peu près analogues à celle de Nivelles, mais moins utilisables par suite de leur grande dureté et de la quantité d'oxyde de fer qu'elles reuferment et qui les colore fortement à la cuisson.

C'est ici la place, croyons-nous, de citer le filon d'eurite qui se trouve à Spa au bout de la Promenade de Sept-Heures. Cette roche, d'une teinte verdâtre, ayant une texture subcompacte, est très-facilement rayable par la pointe d'acier et prend par la cuisson une trèsgrande dureté et une teinte de chair superbe.

Pour les porcelaines communes colorées, déjà mentionnées, elle serait d'une grande valeur.

### SILEX OU FLINT.

Silex ou pierru a fusil. – Flint des AnOn prefere generalement pour les pâtes à faiences fines, ainsi que pour la composition des vernis, les silex de la craie les plus compaçtes et les plus noirs. Pour éviter la petite partie calcarcuse dont chaque silex est recouvert an moment de son extraction, ou emploie de préférence les rognons que l'on trouve le long des cotes sud de l'Angloterre et qui ont été parfaitement lavés par l'eau de la ner thôlders.

Leur grosseur moyenne est à peu près celle du poing. Ces matériaux sont généralement transportés comme lest ou en retour, vers le Staffordsbire ou le nord de l'Angleterre.

Nouveaux centres de fabrication. La question des frais de transport des matières premières employées dans les fafenceries du Staffordshire set tellement importante que, pour économiser ces frais, de nouveaux centres de production céramique sont en voie de se créer, et commencent même déjà à se développer d'une manière très-scirieuse dans le nord de l'Angleterre, à Newcastle et à Glasgow en Ecosse, ainsi que nous le verrons plus loin.

Prix des silex.

Dans chacun de ces points, des fabricants m'ont assuré qu'on avait souvent livré à leur usine des silex, des côtes sud de l'Angleterre ou de France, au prix de 3 shillings et 6 pence, soit 4,50 fr. à 5 fr. la tonne.

Les usines de Newcastle-on-Tyne ne payent que 7 fr. à 7,50 fr. pour le fret des kaolins et des pegmatites du Cornwall et encore moins pour celui des argiles plastiques du Dorsetshire. Celles de Glasgow obtiennent souvent les silex lavés recueillis sur les côtes vers Dieppe, y compris le transport, à fr. 12. Ce prix s'élève rarement au-dessus de 14 à 15 fr.

On paye ordinairement de 6 à 9 fr. pour fret du Cornwall ou du Dorsetshire à Glasgow,

Dans des situations aussi avantageuses taut pour l'exportation des produits fabriqués que pour l'arrivée des matières premières; avec des houilles de promière qualité et à très-bas prix; enfin avec une population aussi industrieuse que celle de ces contrées, les clamecs de succès sont graudes, et on comprend qu'il y a là de quoi inquiére les fabricants du Staffortshire. Nous aurous à revenir sur ce point dans la suite.

Silex belge.

La craie blanche que l'ou reucoutre en Belgique et notamment dans le Hainaut renforme une assez grande quaudité de rognous de silex noir, qui y forme même parfois des lits pen épais, comme on le remarque à Ciply, près de Mons, où ces conches out été exploitées depuis fort longtemps pour la fistrication des pierres à fusil et plus tard pour l'usage des faienceries.

Comme ces exploitations doivent avoir lieu souterrainment, le prix de ces regneus ue descend pas en dessons de 10 à 15 fr. à la carrière, taudis que ceux ramassés sur les côtes ou provenant presque saus frais des exploitations de craie, pour chaux, des environs de Londres, ne sont pas cotés à la moitié de ces prix (3 à 5 fr.).

Ou trouve aussi des silex dans le terrain crétacé de la province de Liège; mais ils sont souvent calcareux et pointillés de grains de glauconie qui deviennent noirs à la cuisson. En outre, ils se calcinent mal et sont beaucoup plus durs à broyer que ceux pris plus à l'ouest, c'est-à-dire plus au centre ou dans les étages plus élevés du bassin crétacé, soit dans le Hainaut, soit en France dans les départements du Nord et du Pas-Calais, soit avenvirons de Londres et dans l'lle deWight,

Nos sables kaoliniques dejà cités et nos beaux quartz blaucs et hyalins de la province de Luxembourg (Viel-Sulm), pourvaient parfois remplacer économiquement les silex. Toutefois leur broyage est souvent difficile et coûteux, et de plus nous n'avons vu employer ces substances nulle part en Angleterre.

# COMPOSITION DES VERNIS. BORAX.

Le borax ou borate de soude que l'on fait entrer dans la composition des vernis est généralement fabriqué en Angleterre avec l'acide borique de Toscane, ainsi qu'avec celui de l'Inde (Tinkal) et avec le borate de chaux exploité au Chili, dans ces dernières années.

A cause de l'impureté variable mais fréquente du inikal et du haut prix des boratos artificiels cristallisés, quelques fabricants anglais font usage d'acide borique, soit directement et avec simple addition de carbonate de soude, soit après l'avoir préalablement transformé en borax brut non cristallisé.

En raison de la quantité toujours croissante de borax consommé par l'industric céranique, on a souvent prédit sinon son épuisement au moins l'élévation extraordinaire de ses prix. Cette prédiction, comme toutes celles de son espèce, ne s'est pas réalisée : les besoins ont fait découvrir de nouvelles richesses, et si les prix n'ont pas diminué comme cela a cu lieu pour un grand nombre de matériaux employés dans cette industrie, ils n'ont pas non plus augmenté (1).

### FELDSPATIL

Comme nous l'avons déjà dit, le feldspath cristallisé, laminaire ou autre, est à préférer aux pegmatites pour la blancheur des vernis.

Celui employé dans le Staffordshire provient soit d'Angleterre, Welchpool, un peu à l'est de Shrewsbury, dans le pays de Galles, soit d'Ecosse, d'Espagne (nord), de Suéde ou de Norwége.

Depuis l'exposition de 1862, où avaient figuré de très-beaux échantillons de ces deux dernières provenances, on en a fuit venir en grande quantité.

Leurs prix ont considérablement baissé dans ces derniers temps. Il sont amenés comme lest, et le marché d'Auvers commence à en être assez bien approvisionné. On peut les obtenir actuellement sur ce marché au prix de 40 à 50 fr. la tonne suivant la qualité.

Le degré de fusibilité et la teinte après la cuisson sont les principaux points dont il faut tenir compte pour le choix de cette substance.

Le feldspath de Suéde est en morceaux parallélipipédiques de la grosseur du poing et au-dessous. Nettement cristallisé et à texture laminaire, sa couleur est le iaune rosé.

<sup>(1)</sup> Il parall que sur certains points des côtes de la Californie les caux de la mer renferment une dose d'acide horique assez forte pour que l'on puisse espérer d'arriver à l'en retirer avantageusement.

Il paraît que l'on emploie maintenant, dans les établissements céraniques de l'Allemagne, une roche provenant aussi de la Suéde et qui est formee d'un mélange intime de feldspath et de quartz hyalin. Ce dernier forme à peu prés la moitié de la masse, dans laquelle il se trouve répandu par places et comme enchevétré dans le reste, mais toujours bien distinct à l'oil.

La composition de cette roche doit se rapprocher beaucoup de celle des pegmatites, abstraction faite du mica que renferment ces dernières.

Sans calcination préalable, elle est très-dure à broyer et je ne l'ai pas vu employer dans les usines anglaises.

# CALCAIRE.

Le carbonate de chaux dont on fuit usage pour les vernis doit être bien pur. On préfère en conséquence les calcaires spathiques, les marbres blancs et les calcaires blanchis par des influences métamorphiques, tels que ceux fournis par Thrlande, ou enfin les craies de certains points de l'Espagne, qui sont naturellement pures et qu'on lave encore avec soin.

Sur les bords de la Sambre, à Laudelies, près de Charleroi, on trouve en abondance du calcaire carbonifères bien pur et blanchi par les actions métamorphiques. Cette roche, exploitée pour les verreries, couvient parfaitement pour les vernis des faiences fines.

On rencontre encore des roches analogues sur divers points de la Belgique, notamment sur les bords de l'Ourthe; mais avant de les employer en grand pour l'usage dont il s'ugit, il faudrait en faire une analyse rigoureuse.

# SABLE.

Pas plus pour les vernis que pour les pâtes, on ne fait usage de cette substance dans les faïenceries anglaises, où il est généralement remplacé par les silex traités ainsi qu'il sera dit plus loin.

Les dépôts de sable siliceux de première qualité, fin, blanc et bien pur, que l'on rencontre en Belgique (1) dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, aux environs de Philippeville, dans la province de Liége, à Andenne, et enfin vers l'Allemagne, près d'Aix-la-Chapelle, sont des plus remarquables et peuvent, dans certains cas, remplacer avantageusement le silex au moins dans la composition des pâtes.

# CARBONATE ET OXYDE DE PLOMB.

Par suite des matières étrangères que renferme souvent la céruse ou le carbonate de plomb destiné à la peinture, il convient, lorsque l'on se décide à faire usage de cette substance dans les vernis, de l'employer en écailles ou en plaques telles qu'elles proviennent du décapage des lames de plomb qui ont servi à sa fabrication. Ces plaques sont soumises directement au broyage avec les autres substances dont se compose le vernis.

Le carbonate de plomb donne des vernis plus blancs que le minium et cependant c'est ce dernier qu'on emploie généralement dans le Staffordshire, au moins pour la fabrication courante, où domine souvent la question économique.

<sup>(1)</sup> Ces gisements se trouvent généralement à la partie inférieure du terrain crétacé, système achenien de M. Dumont.

## CHAPITRE II.

PRÉPARATION DES SUBSTANCES QUI ENTRENT DANS LES PATES
A FAÏENCES FINES.

### ARGILE PLASTIQUE. - BLUE CLAY.

Cette matière est simplement délayée dans l'eau, au degré voulu de densité, puis tamisée.

Ce délayage se fait parfois à bras, dans de grandes caisses rectangulaires, et au moyen de longues spatules en bois (Blunger).

Patouillards.

Dans les établissements mieux montés on emploie pour ce travail les patouillards verticaux, formés d'une grande cuve au centre de laquelle tourne sur lui-même un axe vertical armé de bras horizontaux. C'est l'appareil en usage dans les faienceries du continent.

Actuellement on adopte de préférence dans le Staffordshire le patouillard à axe horizontal représenté fig. 2 et 3.

Partout où nous avons vu fonctionner cet appareil, tant dans le district des poteries que dans le nord de l'Angleterre, ou nous a assuré qu'il donnait d'excellents résultats avec une faible dépense de force. Il fonctionne à la vitesse habituelle de trente tours par minute.

L'action de ce patouillard est tellement puissante qu'il délays très-bien et très-rapidement des argiles humides prises sur la cour de l'usine, sans qu'il soit nécessaire de leur faire subir de dossiccation, comme c'était parfois le cas lorsqu'on opérait à la main.

On nous a plusieurs fois assuré qu'il pouvait delayer jusqu'à deux tonnes d'argile du Dorsetshire en un quart d'heure. En ne comptant même que sur la moitié de ce travail, ce serait encore un très-beau résultat.

L'argile délayée ou la barbotine (slop des Anglais) est tamisée, puis reçue dans les caisses ou citernes de pesage qui sont généralement souterraines.

Les divers éléments constituant les pâtes sont pesés ou mesurés à l'état liquide ou de barbotine, ainsi que nous le verrons plus loin.

# KAOLIN OU CHINA-CLAY.

D'une consistance ou d'une plasticité beaucoup moins graude que la précédente, cette substance est plus facile à délayer. Les mémes procédés sont mis en œuvre pour atteindre ce résultat.

Ce qui est remarquable dans cette partie comme dans toutes les autres de la céramique anglaise, c'est la bonne exécution du travail dans des ateliers souvent exigus et avec un outillage très-simple et quelquefois même primitif. Cela tient à la bonne organisation et surtout à la supériorité de la main-d'œuvre ou à la capacité de l'ouvrier.

C'est là un point des plus importants, sur lequel nous aurions à revenir bien souvent si nous devions le signaler chaque fois que nous en avons été frappé.

Au chapitre consacré à l'ouvrier des poteries, nous indiquerons les causes de sa supériorité.

## PEGMATITE OU CHINA-STONE,

Pour l'emploi, cette substance doit être broyée jusqu'à un grand degré de ténuité.

Moulins

Ce broyage a lieu dans des moulins spéciaux appelés moulins à blocs. Ces moulins ne semblent pas avoir subi de changement eu Augleterre depuis quelques années.

Voici en peu de mots ce que leur disposition nous a paru présenter de plus caractéristique comparativement aux appareils du même genre montés sur le continent.

Le pourtour de la cuve est généralement en tôle ou né fonte; son diamétre varie de 3 à 5 mètres. Les bras, au nombre de 4 ou de 5, sont en fonte et doublement courbés, savoir; d'une part, vers le bas à partir de l'axe, et d'autre part de manière à présenter une concavité du côté où se trouvent les bloes (runners), comme l'indiquent les fig. 4 et 5. Ainsi qu'on le voit sur les mêmes fig., les bras sont boulounés entre eux près de l'axe vertical à la partie supérieure duque il is sont fixés. Cet axe, encore asses souvent en fonte, reçoit son mouvement à l'aide d'engrenages coniques placés inférieurement dans la chumbre ménagée à cet effet sous

les cuves. Pour la facilité du service, cette chambre, qui est voûtée en briques appuyées sur des poutrelles en fonte ou en fer, n'a pas moins de deux à trois mètres de hauteur.

Chaque moteur, quelle qu'en soit la puissance, ne fait marcher qu'un petit nombre de grandes cuves, dans lesquelles on augmente la résistance jusqu'à la limite voulue en employant des meules courantes trèspesantes, en chargeant beancoup de matières à la fois, et enfin en renouvelant souvent le pavement des cuves.

Les principaux monlins, dont la disposition générale Dimensions des est représentée fig. 6, ont deux cuves de 4º25 de diamêtre; deux de 3<sup>m</sup> à 3<sup>m</sup>50 et quelques autres plus petites pour les vernis, etc.

Pour éviter le broutage on l'adhérence des blocs ou coureurs, on ajoute peu d'ean dans les cuves, de mamière que partont et toujours, en Angleterre, la matière à broyer a la consistance de crème très-épaisse.

Blocs libres

Les blocs sont tout à fait libres devant les bras, seulement un fort cercle en fer relie les extrémités de cenx-ci pour tenir les blocs écartés de la cuve, malgré la force centrifuge qui tend à les pousser dans cette direction.

Généralement la vitesse est de 9 à 10 révolutions par Vilesse. minute pour les cuves de 4 à 5 mètres de diamètre.

Par suite de la dépense nécessaire pour soutenir les Nouveau système cuves en l'air an-dessus de la chambre où sont placées

les communications de mouvement, par suite surtout de la complication de ces mouvements, je préfère la disposition représentée fig. 7 et 8, que j'ai fait établir il y a déjà quatre ans dans une faiencerie du continent.

Ce nouvel appareil ne comprend que deux cures pour une machine à action directe d'une cinquantaine de chevaux de force; mais chaeune d'elles a 7 métres de diamètre. Comme la partie du milieu ou la moins productive sert pour la colonne ou support de l'axe, la surface agissante est annulaire et de 180 centimètres de largeur.

Constructeurs.

M. Kerck, à Etruria, s'est fait une spécialité de la construction des moulins et autres grands outils de faienceries. Tous les appareils que j'ai vus, qui étaient sortis de cet établissement, fonctionnaient parfaitement.

Les seules plaintes que j'ai entendues n'avaient rapport qu'à l'élévation des prix.

Les constructeurs Warner, de Hanley, et Boulton, de Burslem, travaillant également pour les poteries, sont aussi à même de fournir toute espèce de machines ou d'appareils.

Dans le nord, ce sont MM. John Norman et C°, mécaniciens, Pulteney-street, à Glasgow, qui ont construit l'outillage de la faïencerie de MM. Bell et C°.

Machine motrice à deux cylindres. Dans une usine très-bien montée, à Newcastle-on-Tyne, j'ai vu employer avec succès une machine à vapeur à deux cylindres pour mouvoir les moulins. L'action de ces deux cylindres, comptés chacun pour 25 chevaux de force, était transmise au moyen d'un

engrenage de 30 à 40 centimètres de largeur, et les arbres de communication étaient en fer. Cette machine fonctionnait à haute pression sans condensation. Le plancher des cuves était formé de voûtes en briques supportées par des poutrelles en fer.

En résumé, ce moulin nous a paru mieux raisonné que tous ceux du Staffordshire, lesquels ne brillent pas souvent, on pent le dire, par leurs dispositions, mais seulement par leur bonne exécution.

Pour un grand nombre d'établissements du district Emplacement des moulins. des poteries, les moulins sont au loin, montés le long des cours d'eau et mis en mouvement au moven de roues hydrauliques. Si ce système est économique sous le rapport de la dépense en combustible, il présente de graves inconvénients. Aussi le nombre de ces moulins isolés va plutôt en diminuant qu'en augmentant. tandis que l'ou en bâtit chaque jour de nouveaux mus par la vapeur, à proximité des usines.

On est arrivé à la meilleure forme intérieure à don- Pavement ner aux hauts-fourneaux, en observant rigoureusement celle que ces appareils avaient pris après une longue marche régulière avec les mêmes matériaux que ceux à traiter.

Il faudrait procéder de la même façon pour l'établissement rationnel d'un pavement de moulin à blocs on de falencerie.

La force centrifuge, tendant à écarter continuelle-

ment les blocs de l'axe, représente un certain poids qu'il faut déduire de celui de la masse agissante.

Forme à adopter.

C'est pour cette raison que des pavements qui sont tout à fait horizontaux ou qui, par défaut de construction, out une légère peute de l'axe vers la circonfirence, broient beaucoup moins et moins fluement que ceux qui sont inclinés en seus inverse on de la circonférence vers l'axe, comme on le voit à la fig. 4. C'est un fait que j'ai souvent expérimenté, qui s'est toujours vérifié, et sur lequel il couvient d'appeler l'attention des fabricants.

On comprend que l'inclinaison à adopter dépend de la vitesse de rotation du monlin et de la grosseur des blocs. Elle est d'ailleurs toujours faible, communément elle peut pourtant aller à 5 centimétres et au-dessus pour le rayon d'une cuve de dimension ordinaire.

A l'aide de cetto pente le mouvement des blocs est beauconp plus doux et ils se maintiement seuls et tranquillement à égale distance de l'axe. De plus, les matières à broyer ne s'accumulent pas à la circonférence de la cuve, comme cela arrive lorsque le pavement est horizantal.

Enfin l'action de la force centrifuge, au lieu d'être nnisible, vient en aide en pressant les bloes contre le pavement, ce qui équivant à une augmentation de poids de ces bloes.

Les roches employées pour pavements doivent nonsculement être dures et âpres ou mordantes, elles doivent en outre ne rien contenir qui puisse nuire à la blancheur et à la qualité des pâtes ou des vernis, dans lesquels passe entièrement la partie qui s'use journellement.

Ordinairement les pavements ainsi que les blocs sont en chert-stone, espèce de silex grisâtre avec veines ou filets calcareux enchevêtrés dans la masse. Ces pierres proviennent du Derbyshire. La partie calcareuse, s'usant la première, donne continuellement du mordant à la surface agissante. C'est là un grand avantage.

Pierres employées pour pavements.

En Ecosse, on fait souvent usage de blocs en grès et parfois en pegmatite très-dure.

Les poudingues quartzeux de Marchin, près de Matériaux pour pa-Huy, et les silex de Saint-Denis, près de Mons, sont d'assez bons matériaux pour la construction des pavements et pour les blocs. Ils conviennent surtout pour les broyages à un grand degré de finesse. Leur prix est beaucoup moins élevé que celui des matériaux anglais. On peut obtenir ceux de Marchin comme ceux de Saint-Denis, tout préparés pour blocs ou pour pavements, à raison de fr. 6 les cent kilos, soit fr. 125 à 150 le mètre cube.

Nous pourrions encore employer avec avantage dans nos moulins les plus gros blocs de grès blancs et durs que l'on trouve dans les sables tertiaires du Hainaut et du Brabant, ainsi que les silex blonds, espèces de phthanites criblés de cavités ou de moules d'encrines et autres fossiles que l'on exploite dans la province de Namur pour la fabrication des meules de moulins à farine.

Durce des pavements En Angleterre, on donne généralement aux pavements 40 à 50 centimètres d'épaisseur, et il fant souvent les renouveler après six mois, tellement les blocs employés sont épais et pesants.

Parfois aussi les pavements sont renouvelés beaucoup moins sonvent, en sorte qu'ils se trouvent creusés très-profondément en gorge dans la partie centrale.

Pour juger de la profondeur à laquelle ou laisse parfois ces rigoles se creuser, on rix qu'à voir les nuncceaux de pierres usées en courbe, qui provienment d'auciens pavements et dont on fait de petits rochers pour l'oruementation des jardins qui précèdent les habitations dans le district des poteries.

Dernier moulin etabli a Etrura. Jui visité en détail, accompagné du constructeur M. Kerck, le dernier moulin qu'il a établi à Etraria, il y a quelques années.

Ce moulin, appelé Etruscan mill, appartient à une société qui ne s'occupe que du broyage des matériaux qu'elle vend ensuite aux fabricants de poteries.

Il y a dans le Staffordshire benucoup d'anciennes dabriques de faïences flues qui n'out aucune espèce de moteur mécanique et qui achéient les matériaux broyds; mais la plupart d'entre elles commencent à recommatire les inconvenients de cette situation et montent des machines à vapeur sinon pour faire tout le broyage, un moins pour en exécuter une partie et pour mouvoir les pompes servant à la dessiccation des pâtes, les tours et outils divers de la fabrique.

Le moulin Etruscan mill comprend à un même niveau dix cuves, savoir : deux de 365 centimètres de diamétre; deux de 305 centimètres; deux de 245 centimètres; quatre de 215.

Les parois des cuves sont en tôle pour les grandes et en bois pour les petites.

Le système comprend en outre un jeu de 12 petites cuves de 40 à 50 centimètres de diamètre pour le broyage des couleurs, des matières à essayer, etc., et une paire de cylindres cannelés établis contre le moulin, au pied du four à silex pour le cassage de ceux-ci après leur calcination; enfin un élévateur ou montecharge servant pour amener les waggons de silex et de pegmatite à la hauteur du plancher des cuves.

Ces waggons, qui sont en tôle, roulent sur un chemin de fer établi le long des cuves. Un de leurs côtés ayant été disposé de manière à pouvoir tourner autour d'une charnière horizontale située à sa partie supérieure, fait office de porte. C'est par cette porte qu'a lieu le déchargement et une partie du chargement.

Il s'y trouve annexés trois patouillards ou mélangeurs verticaux, de 3 mètres de diamètre, destinés au lavage et à la décantation des matières broyées.

La machine motrice est à balancier, à basse pression et à condensation; on l'estime de la force de 40 chevaux. Elle est alimentée de vapeur par une chaudière de 9°15 de longueur et 2°45 de diamétre, à fond plat, avec deux tubes bouilleurs intérieurs de 0°90 de diamétre dans lesquels se trouvent les foyers.

La consommation est de 4,500 kilogrammes de houille par 24 heures, soit environ 5 kilogrammes par heure et par force de cheval. On peut déduire de là que la force de cette machine surpasse notablement celle qui lui est attribuée par le constructeur, comme c'est généralement le cas cu Angleterre, Nous croyons plutot que cette force devrait être estimée à 50 chevaux au moins, et alors la consommation ne serait plus que de 4 kilogrammes, chiffre encore assez élevé si l'on fient compte des bonnes dispositions de l'appareil et de la nature du combustible. On fait usage de la qualité de houille dite tout venaut, ou gros et menu melanges, oui coûte 6 fr, la tonne readue à l'usine.

Poids des charges et du ce du broyage. Avec cette consommation on broie movennement 10 à 12 tonnes de finit on de pegmatite par somaine, c'est-à-dire en 6 jours et 6 nuits, dans chacune des 4 grandes cuves. Le broyage dure 12 heures, à compter de 6 heures du matin ou de 6 heures du soir.

La charge est d'environ une toune à la fois.

Pour les grandes enves, la vitesse est de 9 à 10 tours par minute.

Il y a quatre bras dans chaenne d'elles, et on place ordinairement trois pierres ou blocs de 70 contimètres environ d'épaisseur devant chacun d'enx.

La quantité d'eun ajoutée dans les enves est fable, on d'autres termes on broie très-épais. C'est à tel point que le frottement y développe me haute température et que pendam l'hiver il en sort tant de vapeur que l'on croirait qu'elles sont chautlées, Leurs parois, en fer, acquièrent purfois un si hant degré de chaleur, qu'on ressent une impression désagréable en y appliquant la main.

D'après ce qui précède, on voit que le mouliu Etruscan ne présente rien de bien nouveau. Quelques-unes de ses dispositions ne seraient même pas approuvées par nos constructeurs, qui ne manqueraient pas d'y substituer le fer à la fonte pour plusieurs parties.

On doit toutefois reconnaître que les appareils dont il s'agit sont très-solidement établis et parfaitement bien finis.

Comme principale modification heureuse mise en pratique dans ce moulin, nous ferons remarquer que les bras ont reçu la double courbure déjà indiquée précédemment et représentée fig. 4 et 5.

De cette façon l'appareil présente plus de stabilité et de solidité. Le raisonnement nons avait d'ailleurs conduit depuis longtemps, au moins partiellement, à la même disposition, ainsi qu'on le voit par la fig. 7.

M. Kerck nous a dit qu'il monterait un système de Prix des appareils moulin semblable à l'Etruscan, mais avec des cuves de 427 centimètres de diamètre, comme il les construit maintenant pour le prix de 50,000 francs, non compris les maconneries.

En adoptant la disposition beaucoup plus simple, fig. 7 et 8, du moulin que nous avons fait construire à Seraing il v a trois ans, on obtiendrait en Belgique, pour une trentaine de mille francs au maximum, un appareil d'installation moins coûteuse capable de broyer autant do matière que l'Etruscan, et cela avec une consommation de combustible moindre que celle indiquée ci-dessus,

Un point important à signaler aux fabricants du continent, c'est qu'en Angleterre on exécute toujours le broyage de chaque matière séparément.

Broyage separé.

Cette pratique est excellente, et chacun fera bien de l'adopter.

Elimination des parties grossières par décantation.

En outre, au lieu de tamiser les silex ou les pegmatites au moment où ces substances sortent des cuves, on les laisse couler avec beaucoup d'eau dans des patouillards verticaux de 4 à 5 métres de diametre, placés à un niveau convenable ou un peu inférieur à celui des cuves, et dont les agitafeurs sont mis en mouvement à la main dans les anciens moulins, et par courroies ou par poulies de friction dans les nouveaux (1).

Lorsque le mouvement est donné à la main, il est seulement de va-et-vient, ou en avant et en arrière alternativement, et les ouvriers le produisent à l'aide de quatre bras horizontaux à poignées, passant près du bord supérieur de la cuve.

Temps pendant lequel on laisse reposer. Après dix minutes environ de repos pour les silex ou flint et vingt minutes pour les pegmatites, on décante, en laissant écouler dans les citernes ou réservoirs (arch des Anglais), d'abord les matières en suspension jusqu'à un certain niveau, puis les parties grossières qui sont au fond et que l'on dirige dans un réservoir particulier, d'où elles sont ramenées plus tard dans la cuve au moyen d'une pompe.

Poids moyen des parties grossieres. Ces parties, trop peu broyées, forment générale-

(4) Ce serait le cas d'appliquer à ces patouillards deux paires d'agitateurs tournant en sens inverse, comme on le remarque dans les petits appareils d'invention américaine pour l'émulsion du blanc d'œuf. ment, pour les flint, le ciuquième ou le sixième de la masse.

Comme les pegmatites sont plus faciles à broyer que les silex, et que d'autre part on les emploie à moindre dose, il s'ensuit que dans un moulin où il y a quatre grandes cuves, on en emploie ordinairement trois pour les silex et une pour les china-stone.

J'ai encore visité un grand nombre d'autres moulins; mais comme pour la plupart ils étalent établis depuis longtemps, il ne m'ont rien présenté de particulier. Celui appelé Furnival mill, aussi à Etruria, dont la construction remonte à sept ou huit ans, mérite cependant d'être mentionné.

Quoiqu'il sorte des établissements d'un autre constructeur, M. W. Gallaway, de Manchester, on voit qu'il a été disposé d'après les mêmes modèles et les mêmes principes que l'Etruscau ou inversement.

La machine est également à balancier et à condensation.

Il fant avouer que cette persistance dans l'usage du balancier peut maintenant, dans la plupart des cas, passer pour de la routine.

Ce moulin comprend à un même niveau quatre cuves de 4"50 de diamètre chacune, avec parois en tôle d'un centimètre d'épaisseur, assemblées au moyen de rivets, et six petites cuves de 175 centimètres environ de diamètre à parois en bois pour le broyage des vernis.

C'est à cet établissement que se rapporte la disposition donnée fig. 6.

Les communications de mouvement sont installées

en dessous des cuves, dans une chambre suffisamment élevée.

En ce qui concerne la vitesse imprimée aux blocs, elle est de neuf à dix tours par minute.

Quoique les cuves soient plus grandes, il n'y à pourtant que quatre bras dans chacune d'elles.

Les blocs ont jusqu'à 70 et même 80 centimètres d'épaisseur, en sorte que la charge, qui est de 1,500 kilogrammes, se trouve suffisamment broyée après douze heures.

Ce qui est à remarquer pour la plupart de ces moulins, c'est leur situation tout à fait contre une branche du canal et autant que possible à un niveau inférieur à l'eau, pour faciliter le déplacement des matières et leur transport.

Exces de foro donné aux moufin aughais, l'our finir ce que nous avions à dire des moulins et de l'opération si importante du broyage, de laquelle dépend en quelque sorte la qualité des produits, nous ajouterons que si les moulins auglais ne présentent rien de particulier, il faut pourtant reconnaître qu'on a eu soin d'y donner à chaque pièce un excès de solidité, comme l'axigent les changements subits et considérables de la résistance à vaniere.

Variations de la résistance. Chacun sait que le chargement d'une cuve, lorsqu'il a lieu trop vite, suffit pour arrêter le moulin, tandis qu'après très-pen de temps, lorsque les parties à broyer ont acquis un certain degré de finesse et d'égalité de grosseur, le mouvement est beaucoup plus facile.

Vers la fin du broyage lorsque, soit par suite d'un

excès d'eau ou aûtrement, les blocs viennent à brouter, il en résulte encore des secousses et des chocs trèsviolents.

Dans les appareils qui précèdent, on est arrivé à cet excès de solidité en augmentant les dimensions des piéces; mais il est clair qu'on obtient économiquement le même résultat en simplifiant le mécanisme et en employant le fer ou l'acier pour les pièces qui ont à supporter les plus grands efforts.

C'est d'après ces principes qu'a été construit le moulin représenté fig. 7 et 8, dont non-seulement l'axe, mais encore les bras sont en fer laminé. Évidemment cet appareil présente le maximum de simplicité et de solidité. Celle-ci peut d'ailleurs être augmentée à volonté; le renforcement de la partie délicate ou des engrenages étant bien plus facile avec cette disposition qu'avec l'ancienne. Rien même ne s'oppose à ce que l'ou place deux engrenages concentriquement à côté l'un de l'autre, et de manière que les vides de l'un correspondent aux pleins de l'autre, comme cela se voit quelquefois dans les moteurs de bateaux à vapeur. Dans ce cas, il y a tout à la fois augmentation de résistance et de régularité dans leur mouvement.

Outre ces avantages, ce système se recommande encore pour sa facilité d'établissement, de surveillance et d'entretien.

Il nous reste maintenant à signaler les cylindres connectes pour remplacer les cannelés en fonte, employés pour le cassage des silex pilons. et des pegmatites, avant leur introduction dans les cuves

Dans quelques usines cette opération a lieu sous des pilons, mais ce système tend à disparaître.

Dans les moulins de date récente, on fait usage de cylindres disposés comme l'indique les fig. 9 et 10.

Ces cylindres sont formés de rondelles en fonte dentelées de 25 centimètres environ de diamètre sur 5 d'épaisseur. Ces rondelles emmanchées, un peu à l'aise, sur un axe carré en fer de 7 centimètres de côté, peuvent céder légèrement ou s'incliner latéralement. Elles sont armées à leur circonférence d'une douzaine de grosses pointes ou dents de 4 centimètres environ de hauteur, et elles sont placées de manière que les dents d'une des rondelles soient vis-à-vis des creux de celle qui lui est contigüe. Une douzaine de rondelles constituent un cylindre.

Les deux cylindres destinés à former un appareil sont placés de manière à avoir leur axe sur un même plan horizontal. Ils sont, chacun, armés d'un engrenage et mis ainsi séparément en communication avec le moteur.

Meules verticales.

Une paire de meules verticales, en poudingue de Marchin ou autre pierre aussi résistante est certainement préférable, pour le cassage, à tout appareil en fonte qui, s'usant rapidement, doit nécessairement salirles matériaux.

Elimination des parties ferrugineu-

Il est vrai que ceux-ci, dans toutes les usines anglaises, en passant des patouillards dans les citernes, après le broyage suivent des conduits garnis de nombreux aimants (une cinquantaine) de 20 à 25 centimètres de longueur, lesquels retiennent toutes les parcelles de fer et sont lavés après chaque opération.

Dans le petit nombre d'établissements où l'on ne fait pas usage des cylindres, le cassage des silex et des pegmatites a lieu à l'aide du pilon à soulèvement, en sorte que nulle part je n'ai vu employer les meules verticales. Elles n'offrent d'ailleurs qu'un seul avantage, celui de la propreté, car le travail y est long et coûteux.

Quant anx petites cuves pour le broyage des vernis Moulins à couleurs et des couleurs, les usines du Staffordshire ne présentent rien de particulier.

La disposition représentée fig. 11, 12 et 13, que j'ai vu employer à Glasgow, mérite d'être mentionnée. Dans ce système une série de petites cuves sont disposées circulairement autour d'une roue motrice AB, de manière que, tout en occupant peu de place, elles sont d'un service très-facile.

J'avais déjà vu quelque chose d'analogue dans une ancienne fabrique de faïence grossière à Bruxelles, où la roue AB avait un très-grand diamètre et était mue par un cheval.

Revenons maintenant à la préparation des matières premières.

Le silex ne peut pas, comme les pegmatites ou les feldspaths, être jeté directement dans les moulins. A cause de sa grande dureté, il doit préalablement subir une calcination.

Sites on flint.

Calcination. Feurs. A cet effet on le stratifie avec du charbon menu dans

des fours, représentés fig. 14, et dont la forme est celle d'un tronc de cône renversé, ayant moyennement 1°50 à 2°00 de diamètre en haut et de 0°50 à 0°75 en bas, sur une hauteur de 1°50 à 2°00.

Une grille a été placée à la partie inférieure pour aider au chargement et au déchargement, et au-dessus de cette grille on a ménagé une petite ouverture que l'on tient fermée et qui peut, au besoin, servir pour y faire du feu.

D'autres fois, comme nous l'avons vu dans les usines du nord, on a disposé au bas du four deux foyers latéraux que l'on allume au besoin.

Calcination desos.

Cos fours peuvent aussi servir à la calcination des os destinés à la fàbrication des porcelaines tendres anglaises. Dans ce cas, ils doivent toigiours étre munis d'un ou deux foyers à la partie inférieure, car les os sont chargés séparément ou sans charbon. La combustion de la graisse qu'ils renferment pouvant suffire à leur calcination, on doit seulement faire au commencement un feu flambant, avec du bois ou de la houille, pour échauffer la masse et la mettre en ignition.

Les fours à silex sont toujours encaissés dans le sol, et leurs parois sont souvent en briques ordinaires, mais très-dures.

Pour l'alimentation d'un moulin, il faut deux ou trois fours à silex. Ils sont généralement contigus et recouerts d'une espèce de hôle ou de grande hotte conique, en briques, faisant office de cheminée pour exciter le tirage et surtout pour débarrasser l'usine des fumées.

A part cette cheminée, à la partie inférieure de laquelle se trouve une porte pour le service, on voit que ces fours sont disposés comme de petits fours à chaux. Ils fonctionnent d'ailleurs de la même façon, sculement ici le travail n'est pas toujours continu.

On estime que les silex sont suffisamment calcinés Indices d'une bonlorsqu'ils sont tout à fait blancs et qu'ils commencent à s'émietter et à happer légèrement à la langue dans leur cassure, et à y présenter un aspect peu brillant ou même mat.

Dans cet état de calcination, et après refroidissement, ils sont séparés, jetés dans les trémies, au-dessus des cylindres cannelés qui les réduisent en fragments de la grosseur d'une noix et en-dessons.

C'est dans cet état qu'ils sont passés an moulin à blocs, où ils restent ordinairement une douzaine d'heures, comme il a été dit.

## CHAPITRE III.

DOSAGE DES MATÉRIAUX.

Dosage des matériaux, Les matériaux destinés à la formation des pâtes ayant été amenés séparément à l'état de barbotine (stop), il reste à les doser, puis à les mélanger, à les tamiser et enfin à les sécher ou durcir au decré convenable.

Recettes très-répandues. Dans le district des poteries, presque chaque famille est en possession de documents ou de recettes et de procédés relatifs à la fabrication.

Ces recettes, à l'amélioration desquelles on travaille depuis plus d'un demi-siècle, sont, comme on le comprend, en très-grand nombre. Il n'est pas trop difficile de s'en procurer une copie.

Malheureusement les données ne sont pas toujours d'une exactitude bien rigoureuse, soit par suite des nombreuses transcriptions qu'elles ont subies, ou autrement; et, de plus, en admettant même qu'elles soient l'expression fidèle de compositions qui auraient réussi dans une usine, elles ne pourraient cependant encore être employées dans une autre qu'après de nombreux essais et vérifications, les matériaux mis en œuvre n'étant pas toujours de même provenance ni de même qualité.

C'est principalement pour servir de terme de comparaison, et pour mettre sur la voie des perfectionnements, que ces documents sont les plus utiles.

ll est à regretter que jusqu'à présent ils n'aient pas été publiés, ni dans leur ensemble, ni dans leurs parties.

C'est là un fait frappant de voir non pas seulement la Défaut de publicarareté, mais même le défaut de publication de ce genre tion. en Angleterre.

Les tableaux que nous donnons ci-après sont des extraits que nous avons puisés dans une publication de quelques pages faite dans les poteries en 1842, plutôt en vue de la partie commerciale de cette industrie, ou au moins de ses matières premières, que de la fabrication proprement dite.

Sans pouvoir garantir l'exactitude de ces chiffres. nous les rapportons à titre de renseignements.

On peut admettre en moyenne que la barbotine ou slop de pegmatite, propre à l'emploi et telle qu'elle est à l'état de barbotine. livrée aux usines dans le Staffordshire, contient 32 onces de matières sèches par pinte, soit 0º907 sur 1º1111 ou 0'816 par litre. C'est, à très-peu de chose près, à la même densité qu'est fournie la barbotine de silex.

des divers matériaux

D'après ces tableaux, il est facile de trouver la quantité de pegmatite, de silex ou de blue-clay, contenue dans un volume quelconque de barbotine. Pour plus d'exactitude, au lieu d'opérer sur une pinte (0<sup>th</sup> 5679), mieux vaut en peser une dizaine à la fois, dans un vase métallique disposé à cet effet, c'est-à-dire de forme cylindrique et suspendu de manière à avoir son bord supérieur bien horizontal. Ce bord doit en outre être garni d'un bec pour l'écoulement du tropplein.

Le commerce des barbotines se fait par tonneaux appelés *tubs* ou *barrels* et contenant de 40 à 70 *pecks*, (soit de 350 à 600 litres) (1).

Poids de pegmatite et d'eau contenu dans une pinte impériale de barbotine (pegmatite liquide), à divers de jrés de densité.

| POIDS de la pente le berbotine. Onces croirda poids) | PEGMATITE shcan Onces. | EAU.  | POIDS<br>de la plute<br>de barbotine. | PEGMATITE<br>skore. | EAU. |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------|
| 26.0                                                 | 10                     | 16.0  | 35.0                                  | 25                  | 40.0 |
| 26.6                                                 | l ii l                 | 45.6  | 35.6                                  | 26                  | 9.6  |
| 27.2                                                 | l iż l                 | 45.2  | 36 ±                                  | 27                  | 9.1  |
| 27 8                                                 | 13                     | 14.8  | 36.8                                  | 28                  | 8.8  |
| 28.1                                                 | 1.5                    | 14.4  | 37.5                                  | 29                  | 8 4  |
| 29.0                                                 | 15                     | 45.0  | 38 0                                  | 30                  | 8.0  |
| 29.6                                                 | 46                     | 43,6  | 38.6                                  | 31                  | 7.6  |
| 30 2                                                 | 17                     | 431.2 | 39.3                                  | 32                  | 7.2  |
| 30.8                                                 | 48                     | 12.8  | 39.8                                  | 3.8                 | 6.8  |
| 31.4                                                 | 49                     | 12 4  | 10 \$                                 | 35                  | 6.4  |
| 32.0                                                 | 20                     | 42.0  | 41.0                                  | 35                  | 6.0  |
| 32.6                                                 | 21                     | 41.6  | 41.6                                  | 36                  | 5.6  |
| 34 2                                                 | 22                     | 112   | 15.5                                  | 37                  | 5 2  |
| 33.8                                                 | 23                     | 40.8  | 12.8                                  | 38                  | 4.8  |
| 36.5                                                 | 24                     | 10.5  | 11                                    | 1 1                 |      |

<sup>(1)</sup> Peck = 16 pintes. Pinte impériale = \*/<sub>4</sub> de gallon = 0\*5679. Once avoir du poids) = 0\*028338.

En mesures françaises on obtient :

| POIDS de la pinte en 0,737 titres de tarbotine. Grammes. | PEGMATITE<br>skan.<br>Grammes | EAU.<br>Grammes | POIDS<br>de la pinte<br>de barbotine. | PEGMATITE<br>PROME. | EAU.   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| 735.79                                                   | 283,38                        | 453.41          | 991.81                                | 708.51              | 283.10 |
| 753.79                                                   | 311.72                        | 412.07          | 1008.81                               | 736.75              | 272.00 |
| 770.79                                                   | 340.06                        | 430,73          | 1025,81                               | 765,08              | 260,7  |
| 787.79                                                   | 368.40                        | \$19,39         | 1012.82                               | 793.41              | 219.41 |
| 804.79                                                   | 396,74                        | 407.98          | 1039.82                               | 821.75              | 238.6  |
| 821.79                                                   | 425.08                        | 376.71          | 1076.82                               | 850.09              | 226.7  |
| 83x,80                                                   | 483,42                        | 385,38          | 1093,82                               | 878.43              | 275.3  |
| 855,80                                                   | 481.75                        | 374.15          | 1110.82                               | 906.77              | 204.03 |
| 872.80                                                   | 510.08                        | 364,72          | 1127.82                               | 935.41              | 192.7  |
| 889,80                                                   | 538,14                        | 351,49          | 1114,83                               | 963,44              | 181,35 |
| 906,80                                                   | 566.71                        | 340,06          | 1161,83                               | 991.78              | 470.0  |
| 923,80                                                   | 593,07                        | 328,73          | 1178,83                               | 1020.12             | 138.7  |
| 910,81                                                   | 623,40                        | 317,51          | 1193,83                               | 10\$8,\$6           | 117.3  |
| 957,81                                                   | 651,73                        | 306,08          | 1212,83                               | 4076,80             | 136.03 |
| 974.84                                                   | 680,07                        | 294.74          | 1                                     |                     |        |

Pouls de silex et d'eau contenu dans une pinte impériale de barbotine de silex à divers degrés de densité.

| POIDS de la pinte de burbotine. Onres (avoir du poids)                                 | SHEX SEC.                                                | E A U.<br>Onces.                                                                                 | POIDS de la pinte de barbotine.                                              | SILEX SEC.                                   | EAU.                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 26,456<br>26,772<br>27,388<br>28,604<br>28,620<br>29,336<br>29,852<br>30,468<br>31,688 | 40<br>11<br>12<br>43<br>45<br>15<br>16<br>47<br>48<br>48 | 16,156<br>15,772<br>15,388<br>15,004<br>14,620<br>44,236<br>43,852<br>13,468<br>43,082<br>12,698 | 32,314<br>32,982<br>33,356<br>31,162<br>31,778<br>35,392<br>36,000<br>36,621 | 20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27 | 12,315<br>11,930<br>14,546<br>41,162<br>40,778<br>40,392<br>40,008<br>9,624 |

En mesures françaises, on obtient:

| POIDS de la pinte de barbotine. tirammes. | SILEX SEC. | E A U.  | POIDS<br>de la pinte<br>de barbotine. | SILEX SEC. | EAU.    |
|-------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------|------------|---------|
| 741,209                                   | 283,38     | 457,829 | 897,413                               | 538,44     | 359,003 |
| 758,564                                   | 311,72     | 446,844 | 914,769                               | 566,74     | 318,029 |
| 775,920                                   | 340,06     | 435,086 | 932,126                               | 595,07     | 337,056 |
| 793,276                                   | 368,40     | 424,876 | 949,482                               | 623,40     | 326,082 |
| 810,632                                   | 396,74     | 313,892 | 966,838                               | 651,73     | 315,108 |
| 827,989                                   | 425,08     | 402,909 | 984,194                               | 680,07     | 304,421 |
| 845,345                                   | 453,42     | 391,925 | 4004,550                              | 708,14     | 293,110 |
| 862,701                                   | 481,75     | 380,954 | 4018,906                              | 736,75     | 282,156 |
| 880,057                                   | 510,08     | 369,977 | 4036,262                              | 765,08     | 271,182 |

Poids d'argile plastique et d'eau contenus dans une pinte de barbotine (argile liquide) à divers degrés de densité.

| POIDS de la pinte d'argile délayée.  ONCES (avoir du poids). | ARGILE SÉCHE. 🕞 | EAU. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 23,3                                                         | 5               | 48,3 |
| 24,0                                                         | 6               | 48,0 |
| 24,6                                                         | 7 1             | 17.6 |
| 25,3                                                         | 8               | 47,3 |
| 26,0                                                         | 9               | 17,0 |
| 26,6                                                         | 10              | 16,6 |
| 27,3                                                         | 44              | 16,3 |
| 28.0                                                         | 12              | 16.0 |

En mesures françaises, on obtient :

| POIDS DE LA PINTE<br>ou 0',737 de barbotine. | ARGILE SÈCHE. | EAU.     |  |
|----------------------------------------------|---------------|----------|--|
| Grammes.                                     | Grammes.      | Grammes. |  |
| 660,275                                      | 444,690       | 518,585  |  |
| 680,112                                      | 470,028       | 510,084  |  |
| 697,415                                      | 498,366       | 498,749  |  |
| 716.951                                      | 226,701       | 490,247  |  |
| 736,787                                      | 255,042       | 481,745  |  |
| 753,790                                      | 283,380       | 470,410  |  |
| 773,626                                      | 311,718       | 461,908  |  |
| 793,462                                      | 340,056       | 453,406  |  |

Comme on peut, au moyen d'une addition d'eau, faire varier à volonté la densité de ces liquides, leur dosage devient ainsi assez facile, puisqu'il ne s'agit plus que d'opérer sur des volumes.

Au lieu de ramener les barbotines ou slop à une densité constante, on peut, à l'aide de tables dressées à l'avance, trouver le volume de liquide à employer, quelle que soit sa densité.

Tout revient alors à la détermination exacte de cette densité ou au pesage rigoureux d'un volume donné de barbotine,

Dans quelques usines on fait usage d'une grosse règle carrée en bois sur laquelle ces tables ont été tracées graphiquement, de manière que la densité des liquides étant connue, on peut lire immédiatement sur la règle la hauteur de liquide à admettre dans le bac au mélange, dont la section horizontale doit étre dans ce cas la même à toute hauteur.

Pour les cas très-rares où l'on pèse à sec, ce n'est jumais que pour les kaolins ou les argiles plastiques, car les pegmatites et les silex surtout sont toujours employés à l'état de barbotine, tels qu'ils viennent du moulin, c'est-à-dire sans avoir été séchés.

On prétend généralement que lorsque le silox a été desséché après le broyage, il ne se mélange plus aussi bien aux autres substances qui entrent dans la composition des pâtes.

Il est aussi à remarquer que pour arriver à une certaine exactitude lorsqu'on pèse à sec, il faut s'assurer de la quantité d'eau que contient chaque substance au moment de l'emploi, car cette quantité est trèsvariable.

Le dosage étaut terminé et la composition faite, on la remue pour bien opèrer le mélange et assurer son homogénéité, puis on procède au tamisage.

Dans quelques usines du Staffordshire ce melange est passé au patouillard, mais c'est l'exception. Le plus souvent on n'emploie à cet effet que les blungers ou palettes mues à bras.

Tamisago. - Tamis nie: aniques. Les tamis sont actuellement tons mus par machine. C'est une des parties que l'on a le plus perfectionnées dans ces derniers temps. On continue toutefois encode à employer le tamis plat ordinaire et souvent circulaire, mais on en tire tout le parti possible. Je n'ai pas vu dans toutes les poteries du Staffordshire un seul tamis cylindrique dans le geure des blutoirs, lesquels sont assez répandus sur le contineur.

Disposition des ta-

On voit fig. 15 et 16, la disposition communement employée en Angleterre pour monvoir les tamis.

Le mélange doit ainsi passer par deux et souvent par trois jeux de tamis pour arriver à la citerne.

Dans une des principales usines, celle de Wedgwood, j'ai vu que les tamis glissaient sur des plaques en verre ou en cristal (comme l'indique la fig. 15), le bois s'usant, comme on sait, très-rapidement.

C'est une excellente ideo : une monture semblable est à la fois simple, durable et propre.

On a représenté fig. 16 un système de tamis suspendus et mobiles autour des points A et B. Les deux tringles de suspension sont parfois en métal, mais plus souvent eu bois. Dans ce système les tamis sont serrés les uns contre les autres et contre les parois intérieures du chassis qui les renferme.

Le nettoyage n'est pas aussi facile que dans la disposition précédente où il est possible d'enlever chaque tamis séparément pour le nettoyer.

Netto age.

Dans le cas actuel, l'ouvrier doit eulever à la main les résidus accumulés dans l'un ou l'autre des tamis, ou arrêter l'appareil pendant le nettoyage.

Avec des compositions d'une faible densité ou chargées de beaucoup d'eau et des tamis d'une grande surface, il suffirait d'incliner ceux-ci assez fortement pour que les résidus roulent sur le taunis et tombent d'euxmêmes par le côté disposé à cet effet, C'est une idée que nous avons vu appliquer en Belgique.

Comme disposition ingénieuse de tamis, nous mentionnerons celle représentée fig. 17 et 18, que nous va-et-vient. avons vu employer à Londres, pour le lavage des sables servant au sciage des ardoises, dans l'usine de M. Magnus, pour la fabrication des ardoises émaillées.

Un arbre moteur horizontal A B porte à son extrémité B une manivelle de trois centimètres environ de longueur, qui commande une bielle B C.

Celle-ci a son extrémité opposée attachée au boutou. C d'une autre manivelle de 8 à 10 centimètres de longueur, laquelle est calée à l'extrémité supérieure d'un arbre vertical CD, pouvant recevoir un mouvement de rotation et portant à sa partie inférieure un châssis à quatre branches dans lequel se loge un tamis rond T.

Un petit contre-poids P ou une poulie agissant comme support facilite le mouvement de la bielle B C. On comprend que l'extrémité C de cette bielle doit, par la rotation de la manivelle B, décrire l'arc E F et communiquer ainsi au tamis un mouvement circulaire de va-et-vient.

Cet appareil conviendrait bien pour le lavage des sables de verrerie, travail que nous avons vu souvent exécuter à la main, dans le Hainaut.

Dans ce cas, il devrait être entouré d'une cuve remplie d'eau comme l'indiquent les dessins.

Préférence accordreaux tamis en soie. On ne fait usage dans les faïenceries anglaises que des tamis en soie.

Nulle part je n'ai vu employer les tamis en toile métallique que l'on rencontre maintenant dans quelques usines du continent.

Les pièces de soie carrées, de 50 centimètres environ de côté, sont fabriquées dans des ateliers spéciaux.

Fabricant en renom. C'est le sieur Taylor, de Dresslen, hameau de Hanley, qui jouit de la meilleure réputation pour ce genre de produit. Il en fabrique de 4 ou 5 degrés de finesse désignés par des numéros. C'est la toile des numéros 12 et 14 qui est généralement employée pour le tamisage des pâtes de faiences fines; dans les vernis on emploie les numéros 16 et 18, qui sont plus fins.

Ce fabricant fournit les toiles au prix de 41 francs la donzaine, quel que soit le degré de finesse.

Ordinairement, dans les usines du Staffordshire, il est chargé du placement et de l'entretien des tamis. Il doit alors veiller à ce que l'approvisionnement de tamis montés et prêts à être mis en œuvre soit toujours suffisant et parfaitement en ordre. C'est en quelque sorte lui et ses ouvriers qui sont responsables de cette partie délicate du service.

Mutretien des lamis par entreprise.

On compreud aisément tous les avantages que présente cette combinaison et il est à regretter qu'elle ne soit guère applicable que dans de grands centres de fabrication comme celui du Staffordshire.

> Effets du tamisage immediat des com-

Le fait de tamiser les pâtes deux ou trois fois, et même plus immédiatement après la réunion des maté-positions. riaux dont elles sont formées, doit aider beaucoup au mélange intime de ces matériaux.

C'est aussi un excellent moyen, pour s'opposer à leur séparation subséquente, de soumettre ces pâtes au raffermissage de suite après qu'elles ont été tamisées. Il résulte de ce mode de traitement une homogénéité dans la pâte bien supérieure à ce que l'on remarque sur le continent.

Jusque dans ces derniers temps on a généralement raffermi la barbotine pour faïences fines dans des cuves tes. — Ancien proou bassins plats (slop-kiln) en carreaux de terre cuite, chauffes par dessous. En movenne ou v chargeait 20 à 30 cent. d'épaisseur de liquide, et après dessiccation au degré voulu il restait 10 à 15 cent, d'épaisseur de pâte. La dimination de volume était donc de moitié environ.

Raffermis-age on dessiceation des pà-

On comprend que par ce moven la dessiccation devait

Lenteur et inconvénients de ce procede.

étre longue. Pour en arriver au point que nous venons d'indiquer, elle durait rarement moins d'un jour et une nuit et sonvent beaucoup plus.

Cela dépendait :

1º De l'âge des carreaux, car ils perdent assez vite leur qualité absorbante, les pores se bouchant par des incrustations calcarenses et autres;

2º De la plasticité des pâtes, celles chargées de silice ou courtes perdant leur eau plus facilement que celles de nature argileuse;

3º De l'intensité du feu. Comme c'était sur cette dernière cause de retard que l'on pouvait le plus facilement agir, on n'y manquait pas; de là les pâtes brûlées ou au moins remplies de noyaux durcis sans homogénéité et peu plastiques.

Premiers essais, par pression. Dans l'établissement de Montereau, en France, les bassins se trouvaient en plein air, sans feu par dessous, comme pour les faïences communes.

Lorsque le liquide était parvenu à un certain degré de consistance, on le plaçait dans de petits sacs en tôile qui étaient ensuite empilés l'un sur l'autre, séparés par des claies et soumis, au moyen d'une vis, à une pression graduelle pendant une donzaine d'honres et plus. Probablement que c'est de là qu'est venue l'idée des presses anglaises à compartiments.

Presses à compartiments de MM. Needham et Kite.

C'est pendant une course dans les faïenceries du Statfordshire, au commencement de l'année 1857, que j'ai vu employer pour la première fois ces presses de l'invention de MM. Needham et Kite, de Londres. Ce fut chez MM. Coopeland, à Stoke-on-Trent. Ce système, que l'on venait seulement d'installer, était loin d'être anssi perfectionné qu'on le voit actuellement; et en outre, son usage étant nouveau on pen connu, il présentait souvent beaucoup d'embarras.

J'avais pourtant été frappé des avantages qu'il offrait, et dès mon retour à l'établissement de Kéramis, où j'étais alors directeur, je fis installer des presses du même genre pour essai.

Ces essais ont été longs et difficiles et, même en Angleterre, ce n'est que depuis une couple d'années qu'on est parvenu à des résultats bien pratiques.

Voici comment sont actuellement disposés ces appareils.

Voir les fig. 19, 20, 21, 22, 23 et 23 bis.

Un jen comprend 24 compartiments distincts formés par des planches ou madriers en sapin de 2 mètres à 2 mètres 50 centimètres et plus do longueur sur 64 centimètres de largeur et sur 8 centimètres d'épaisseur (fig. 22, 23 et 23 bis).

Ces planches portent à leur pourtour une espèce de chássis en chéne, AAA, de 7 centimètres de largeur et de 1 à 2 d'épaisseur. A la partie centrale, laissée à découvert par co châssis, se trouvent des rainures parallèles et carrées, B B, d'un centimètre environ de côté, creusées dans l'épaisseur même de la planche. Lorsque l'appareil fonctionne, ces rainures sont verticales, ainsi que l'indiquent les fig. 22 et 23.

Au fond des petites cavités C C, fig. 22, que l'on remarque au côté supérieur du châssis, sont logés des Description.

crochets auxquels on suspend, au moyen d'œillets ou de cordons, la toile formant sac. Le côté opposé ou du bas, porte des trous D,D, fig. 22, pour livrer passage à l'eau qui s'écoule des pâtes.

Chaque compartiment est donc en quelque sorte formé de deux parties égales et semblables appliquées l'une contre l'autre et pouvant être séparées à volonté.

Remplacement de sues par une simple piece de toile. L'enveloppe formant sac se compose d'une pièce rectangulaire de coton ordinaire ou calicot d'épaisseur moyenne, de 23 fils sur 23, soit de 500 ouvertures par centimètre carré.

Cette pièce a deux mêtres 50 centimètres à 3 mètres de longueur suivant la grandeur du compartiment et un mêtre 50 centimètres de largeur. Elle est pliée en deux dans le sens de la plus grande longueur, puis les côtés ouverts sont fermés par un double pli de 10 centimètres de largeur, qui tient lieu de couture. On a percé à son milieu un trou rond de 2 à 3 centimètres de diamètre, dont les bords sont doublés par un morceau de même étoffe, de 25 centimètres environ de diamètre.

C'est par cette ouverture que passe à frottement le bout de tuyau en cuivre, dont la téte élargie vient s'appliquer intérieurement contre le sac où elle est maintenue par une rondelle de pression à vis.

Ce tuyau sert pour établir la communication avec la pompe qui fournit la barbotine et qui est mue à bras ou mieux par machine.

On peut dire que chaque sac est double, car il se compose de deux morceaux de tissu, exactement semblables, appliqués l'un contre l'autre et pliés de la même façon.

Pour placer le sac dans son compartiment, on pose la moitié de celui-ci à plat ; on étale et on plie dessus le tissu comme il a été indiqué, mais en le placant intérieurement au rebord ou encadrement.

An fur et à mesure que l'on garnit les 24 compartiments de leurs sacs, on les place verticalement à côté l'un de l'autre et on les serre dans cette position au moyen d'une douzaiue de montants en bois K K, reliés entre eux à leurs parties supérieure et inférieure par de forts tirants en fer à vis.

Le tuyau de chacun des sacs est alors mis en com- Marche de l'opéramunication avec la pompe, par le conduit principal suspendu horizontalement en travers et au-dessus des compartiments.

Il paraît que l'appareil, tel qu'il est actuellement disposé, peut supporter des pressions de 7 et 8 kilos par centimètre carré, soit 7 et 8 atmosphères.

Jusque dans ces derniers temps, la réunion de ces deux tuyaux avait lieu au moyen d'une petite rondelle à vis: mais ce joint, outre qu'il était long à faire et à défaire, laissait souvent passer le liquide. Les inventeurs viennent de le remplacer par un autre plus sûr et d'une manœuvre beaucoup plus simple, puisqu'il suffit de le tourner d'un demi-tour, pour obtenir une bonne fermeture. Les fig. 19 et 20 représentent ce nouveau joiut.

La pompe servant à fouler la barbotine dans les presses est tenue en mouvement pendant toute la durée de l'opération, mais avec une vitesse décroissante. Elle prend très-peu de force, un demi-cheval environ pour un jeu complet.

Lorsque la dessiceation est poussée suffisamment loin, on ferme les robinets, on démonte le châssis qui maintient les compartiments en place, et on pose successivement ceux-ci à plat pour ouvrir les sacs et rouler la galette de pâte d'environ 2 métres de longueur sur 50 centimètres de largeur et 2 à 3 centimètres d'épaisseur contenue dans chacun d'eux.

Le cylindre de pâte ainsi oblenu, pesant moyenneune quarantaine de kilogrammes, on voit qu'avec deux jeux comprenant 48 compartiments, si la dessiccation est finie eu trois henres, on peut arriver à une production de 7,000 kilogrammes de pâte en 12 heures de temps, quantité suffisante pour une fabrique de moyenne grandeur.

Ordinairement on fait fonctionner cet appareil pendant la nuit et alors 24 compartiments suffisent pour cette production.

Toutefois, pour ne pas être géné et même arrêté daus le travail, il faut avoir au moins une presse de rechange, surtout lorsque l'on emploie diverses espèces de pâtes.

Des fabricants du continent m'ont affirmé que le temps de la dessiccation était double chez eux, probablement à canse de la nature très-argileuse de leur pâte ou de la manvaise qualité des tissus dont ils font usage.

Les sacs doivent être tenus bien propres et lavés après chaque opération.

Durée des lissus. Leur usure est extrêmement variable; parfois ils

sont hors d'usage après quinze jours, tandis que dans d'autres cas ils peuvent servir six semaines et plus. Il n'est donc guère possible, quant à présent, de poser des chiffres à ce sujet.

Dans une usine importante de Stoke, on comptait 3 fr. 25 c. pour raffermissement d'une tonne de pâte, y compris la main-d'euvre et la dépense pour tissus. Cette deruière était estimée à 85 centimes. Le prix de chacune des deux toiles composant un sac est de 8 fr. 75 c., soit done 17 fr. 50 c. pour un sac complet.

La qualité du coton, le plus ou moins de pureté de l'eau et la nature ainsi que l'état de division des éléments qui composent la pâte excreent, on le comprend, une grande influence sur la durée de ces tissus.

Pour l'augmenter, les inventeurs apprétent des calicots qu'ils fournissent ensuite aux fabricants. Il paraît que cet apprêt consiste tout simplement à les imbiber d'eau dans laquelle on a fait dissoudre de l'alun. Mais plusieurs fabricants m'ont dit que chez eux ces tissus apprêtés n'avaient pas résisté plus longtemps que les autres.

L'immense surface filtrante ou de drainage, 50 mètres carrés et plus par appareil, qui distingue ces presses de toutes celles proposées antérieurement et qui en fait le principal mérite, occasionne comme on voit une graude consommation de tissus.

J'ai vu à Londres un atelier où MM. Needham et Kite employaient une machine à vapeur et une douzaine d'ouvriers pour la construction de leurs presses. Les rainures sonttaillées dans des madriers en sapin, à l'aide d'une machine spéciale qui en creuse une demi-douzaine à la fois.

Pour que ces presses fonctionnent bien, il est trésimportant qu'elles soient construites avec des bois vieux peu sujets à gauchir, parfaitement dressés et que le tout soit bien soigné.

Leur prix étant assez élevé par suite des droits de brevet et des soins qu'exige leur construction, de plus le calicot étant fort renchéri, tandis que la houille pour les anciens séchoirs est à bas prix, il n'y a pas, pour le moment, d'économie à faire usage dec exvstéme, et pourtant, il se répand rupidement dans toutes les usines anglaises, parce que les résultats qu'il fournit sont de beaucoup supérieurs à ceux obleuns par les anciens procédés.

C'est surtout pour les pátes courtes ou siliceuses destinées à la fabrication des granites, iron-stone et autres faiences fines de première qualité, que ces presses conviennent le mieux, les compositions ou les pâtes de ces produits y étant mieux raffermies après deux heures que celles plus plastiques ou très-argileuses après quatre heures.

Prix des presses.

Les inventeurs font payer maintenant à Londres, pour deux grandes presses à 24 compartiments chacune, avec pompe de 10 centimètres de diamètre, 7,000 fr. Pour un second jeu semblable, 6,000 fr.; enfin pour un troisième, 3,000 fr.

On peut établir en Belgique pour 1,500 à 2,000 fr. un système semblable, comprenant 48 compartiments, Pour la partie en bois, MM. De Keyn frères, de Bruxelles, pourraient s'en acquitter parfaitement. La tuyauterie doit être soignée d'une manière toute spéciale et sa fabrication pourrait peut-être présenter quelques difficultés sur le continent.

On m'assure qu'il n'a pas été pris de brevet d'importation en Belgique.

Les presses Needham et Kite sont maintenant en usage dans la plupart des brasseries anglaises où il paraît qu'elles rendent des services très-importants pour l'extraction des sucs des grains.

MM. Belin et Jeanez, de Saint-Martin-au-Lacert, près de Saint-Omer (Pas-de-Calais), ont imaginé une presse très-ingènieuse pour retirer les dernières parties du jus de betterave des boues ou des résidus de la défécation. Cet apparoil, appelé presse à écume, est uu véritable filtre à grande pression hydraulique. Il donne, parut-il, d'excellents résultats dans le travail du sucre.

Messieurs les inventeurs ayant, à notre demande, tenté la dessiccation des pâtes de faienceries, n'ont pas pu y parvenir jusqu'à présent, soit à cause de la rapidité d'action de l'appareil, soit parce que cette action n'est pas répartie rationnellement sur une grande surface de faible épaisseur comme dans le système anglais.

Les turbines à force centrifuge, tant employées actuellement pour toute espèce de dessiccation, donneraient probablement de meilleurs résultats.

Si nous ne mentionnons pas les appareils de dessiccation au moyen du vide ou par pression atmosphérique qui ont déjá été employés en France et en Allemagne, c'est d'une part parce qu'ils ne paraissent pas donner Nonvelle presse,

Essai.

Turbines.

des résultats aussi satisfaisants que les presses à compartiments, et d'autre part, parce que nons ne les avons vu employer dans aucune usine anglaise.

En résumé, tout en admettant que des perfectionnements sont encore possibles, il fant reconnaître qu'en présence des nombreux essais qui ont déjà été faits infructueusement dans cette voie, les faïenciers doivent s'estimer très-heureux de posséder l'appareil Needham et Kite.

Pétrissage des pûles, Les pâtes, une fois desséchées au degré vouln, peu importe par quel procédé, ont besoin d'être pétries et comprimées pour acquérir de l'homogénétit et du liant, en même temps que pour être débarrassées des globules d'air qu'elles renferment souvent et qui sont si nuisibles dans le travail.

On doit dire pourtant que les pâtes raffermies dans les presses exigent beaucoup moins de pétrissage avant l'emploi, que celles obtennes par les anciens procédés de dessiccation par foyer.

Pétrisseurs divers.

Dans les usines les mienx montées le pétrissage se fait par machines dans des espèces de pétrisseurs ou malaxeurs, formés d'une caisse cylindrique ou conique en fonte ou en tôle enveloppant un arbre vertical armé de lames ou de conteaux fixés hélicoïdalement sur cet arbre.

Pendant le mouvement de rotation de celui-ci, la pâte qui remplit la caisse est découpée par tranches minces, et pressée fortement du haut vers le bas on elle sort d'une manière continue, soit directement par le foud de la caisse, soit latéralement, comme c'est souvent le cas avec les appareils cylindriques qui sont généralement employés en Angleterre, fig. 25 bis et 25 ter.

Ordinairement le cylindre n'a que 60 à 70 centimètres de diamètre, 1 mètre à 1 mètre 50 centimètres de hauteur et un centimètre au maximum d'épaisseur (1).

Pour faciliter le nettoyage et la réparation des couteaux, on a soin de ménager vers la partie inférieure du cylindre une ou deux ouvertures qui sont fermées par des portes maintenues en place à l'aide de boulons à vis. D'autres fois, et cela me semble préférable, le cylindre est formé de deux parties égales, réunies par des boulons, suivant deux joints verticanx.

Nous avons vu employer, pour conduire la pâte qui sort horizontalement du pétrisseur, une toile continue, et mue par une vis sans fin tendue sur des rouleaux, comme cela se pratique dans les presses à faire les tuyants de drainage.

Dans une usine de Newcastle-on-Tyne, le pétrissenr est horizontal et fonctionne bien. Nons ne croyons pourtant pas que cette disposition soit recommandable.

Avec les appareils coniques employés dans les usincs allomandos et représentés fig. 24 et 25, la pâte, sortant verticalement, se guide d'elle-même, et son poids vient en aide à l'action de la machine.

On comprend que la durée du travail dépend principalement de la vitesse de rotation, de l'inclinaison des conteaux, de la dureté de la pâte et surtont des dimensions de l'ouverture de sortie.

Avec une force de un à deux chevaux, l'arbre tournant

(1) C'est afin de pouvoir diminuer l'épalsseur de cette enveloppe, qu'il convient de la faire en tèle, comme cela se pralique en Angleterre.

à la vitesse de deux à trois tours par minute, et les coucaux étant inclinés à dix ou quinze degrés, enfin, avec une ouverture inférieure de 22 centimètres de diamétre, le pétrisseur peut fournir en huit à dix houres do temps six à sept mille kilogrammes de pâte très-bien préparée.

Il s'agit ici de pâte séchée sur le feu par les auciens procédés; la production serait certainement beaucoup plus élevée avec les pâtes d'une dureté plus uniforme, préparées à la presse.

Les fig. 25 bis et 25 ter représentent la disposition du pétrisseur le plus communément employé en Angleterre.

Dans l'appareil qui a été dessiné, le mouvement est communiqué par en bas, mais assez fréquemment aussi les engrenages moteurs sont placés au-dessus du cylindre.

On emploie à Boom, près d'Anvers, dans les fabriques de tuiles, un genre de pétrisseur mû par cheval, qui mérite d'être mentionné. La fig. 25 A est une coupe horizontale par le milieu de la hauteur. La caisse ou enveloppe est carrée et formée de quatre plaques d'ardoise ou de calcaire de Soignies, de dix à quinze centimètres d'épaisseur, réunies par des boulons, en sorte qu'îl n'y a pas à craindre la moindre trace de rouille sur la pâte, quand bien même le pétrisseur ne fonctionnerait pas tous les jours; ensuite le fond est fortement incliné et cet à sa partie inférieure qu'îl porte le trou destinée à la sortie de la pâte, enfin les couteaux sont très-nombreux et placés comme l'indique la figure. Assurément pour des pâtes molles ce système, tout

primitif qu'il est, doit donner de bons résultats.

Malgré les bons effets que la plupart des fabricants anglais attribuent au pétrissage de la pâte, je dois dire que parmi les nombreuses usines du Staffordshire que jai visitées, il n'y en avait pas la moitié qui fussent munies de pétrisseurs, sans doute parce que, comme il a déjà été dit, un grand nombre de ces usines sont dépourvues de tout moteur mécanique. On y remplace imparfaitement le pétrissage par un battage avec des masses en bois ou avec des barres de fer.

L'introduction des presses à dessécher les pâtes et des tours mécaniques va nécessiter presque partout l'établissement de machines à vapeur, et amènera probablement l'emploi de cet utile appareil.

Au sortir du pétrisseur, quel que soit le temps que la pâte y ait passé, elle acquiert encore des qualités supérieures par un battage à la main. Dans ce cas pourtant, le battage est de courte durée, tandis qu'il n'en est pas de même lorsque la pâte n'a pas été pêtrie mécaniquement.

Ce sont généralement les aides ou apprentis qui sont chargés de cette besogne, qu'ils exécutent soit à l'aide d'une barre de fer, soit par le choc de la terre contre une table (slapping). Dans ce dernier cas, voici comment opèrent:

La masse de 30 à 40 kilogrammes de pâte qu'il s'agit de frapper est posée devant eux, sur un banc solide, dont la partie supérieure est en plâtre humecté pour empêcher l'adhérence.

L'ouvrier coupe cette masse horizontalement, au mi-

Manière d'opérer le battage. lieu de sa hauteur, à l'aide d'un fil mince en laiton de 50 centimètres environ de longueur.

Il saisit avec les deux mains la moitié supérieure, lui fait décrire horizontalement un demi-tour, puis l'êlève à la hauteur de la tête et la laises retomber violemment sur l'autre moitié. Il fait alors faire un quart de révolution au bloc, de manière que le plan horizontal de la nouvelle section qu'il va y faire soit perpendiculaire au premier; il soulève et laisse retomber de nonveau la partie supérieure comme la première fois et il continue cette manœuvre jusqu'à ce qu'il croie que la pâte est suffisamment préparée.

A ce moment, elle ne doit plus présenter dans la coupure ni creux, ni bosses, qui sont toujours des indices de bulles d'air ou de soufflnres.

La surface des tables en plâtre, sur lesquelles a lieu le battage, est assex promptement remplie de petites cavités et usée inégalement. Il faut alors l'aplanir et la remettre à neuf en la mouillant et la frottant avec nn morceau de grès ou de pierre ponce. De plus les petites parties de plâtre qui peuvent s'en détacher et entrer dans la pâte occasionnent des rebuts. Pour parer à cos inconvênients on a essayé le marbre, l'ardoise, le zinc, la terre cuite, etc., mais l'adhérence est telle sur cos corps que l'ouvrier peut à peine en détacher la pâte, et les tables en plâtre sont encore généralement employées dans les usines anglaises.

Dans quelques établissements ce sont des ouvriers spéciaux qui sont chargés du battage des paties; d'antres fois, les principaux ébaucheurs seulement ont un batteur de terre à leur compte, mais plus généralement chaque ouvrier fait exécuter ce travail par son aide. C'est aussi très-souvent le même aide ou apprenti qui est chargé de porter ou de conduire avec une brouette la pâte depuis l'atelier de dessiccation jusqu'aux tours,

Partout où l'on emploie de grandes quantités de terre, les ateliers sont au rez-de-chaussée, de manière qu'il n'y a pas à élever cette masse soit directement, soit mécaniquement.

## CHAPITRE IV.

## DU FACONNAGE.

Jusqu'à présent le façonnage a été exécuté à la main Paron Consisur le tour, pour le plus grand nombre de pièces, par nérales. les ouvriers appelés ébaucheurs (throwers).

Considérations geiérales.

Ce travail à la main étant très-difficile et conséquemment d'un long apprentissage, coûte toujours cher. On trouve dans chaque usine anglaise quelques ouvriers supérieurs pour l'habileté et la rapidité avec laquelle ils ébauchent toute espèce de pièce; c'est ce qui étonne le plus les visiteurs, fussent-ils même de vieux faïenciers.

Malgré cette supériorité, que d'ailleurs tous les ébaucheurs sont loin d'atteindre, il n'arrive que trop souvent que ces ouvriers ayant à produire, à peu près à l'œil, des milliers et l'on pourrait dire des millions de pièces qui doivent être exactement semblables, ces pièces n'offrent ni la même forme, ni les mêmes dimensions. De là le succès que le tour et l'estèque mécaniques ont obtenu dans ces derniers temps.

Le tour ordinaire du potier ou de l'ébaucheur qui est Tours

à peu près le même en Angleterre que sur le contineut, est en général formé d'une tête ou plateau circulaire en plâtre appelé girelle, fixé à la partie supérieure d'un arbre vertical en fer qui sert à lui imprimer le mouvement de rotation.

Ordinairement c'est un aide qui produit ce mouvement au moyen d'une manivelle attachée directement sur l'axe d'une grande roue horizontale ou verticale faisant office de poulie et sur laquelle vient s'enrouler une corde qui passe sur la petite poulie ou sur le rouleau qui porte l'arbre du tour.

Nous ne nous étendrons pas sur ces dispositions qui ont souvent été décrites et que nous supposons parfaitement connues.

Tours mus par machines. D'ailleurs, d'après ce que nous avons remarqué dans le Staffordshire, les tours mus à bras disparaissent trèsrapidement pour faire place aux tours mus par machine.

Dans beaucoup de fabriques ce changement a déjà été opéré et on n'emploie plus que ces derniers.

Comme c'est là un fait d'une haute portée dans la fabrication céramique, comme d'autre part les nouvelles dispositions mises en usage n'ont pas encore été décrites, nous allons donner quelques détails sur ce sujet.

Ébauchage.

Le façonuage des pâtes a principalement lieu de deux manières qui sont parfaitement distinctes.

Dans l'une l'ouvrier, appelé ébaucheur, est littéralement le créateur de la forme de l'objet qui sort de ses mains.

A vrai dire, pour les pièces soignées, cette forme n'est qu'ébauchée, au moins quant à ses contours extérieurs, lesquels sont parachevés par l'ouvrier nommé tournasseur.

Dans ce système l'ébaucheur, à l'aide d'une plaque mince métallique ou d'ardoise découpée approximativement suivant le profil intérieur de la pièce à produire, peut obtenir sur son tour toutes les formes que l'on appelle à surface de révolution.

Cet outillage si simple et si primitif est complété par une ou plusieurs aiguilles métalliques ou en baleine fixées au côté du tour et servant à limiter le diamètre et la hauteur de l'objet.

Pour que cette aiguille ne gêne pas l'ouvrier pendant qu'il façonne sa pièce et surtout pour arriver à une exactitude plus grande qu'avec l'aiguille eu bateine qui est trop mobile, à cause de sa flexibilité, on emploie dans le Staffortshire une aiguille en fer dont la moitie antérieure, disposée comme la pointe d'un compas, peut se replier coutre l'autre en tournant horizontalement autour d'une charnière.

C'est l'ouvrier chargé d'enlever du tour les objets c'bauchés qui doit ouvrir et fermer cet indicateur, lorsque la forme de la pièce en fabrication s'oppose à ce qu'il soit toujours ouvert.

L'ébaucheur auglais est assisté dans son travail par deux aides qui sont ordinairement des jeunes filles de quinze à vingt aus, dont l'une fait mouvoir le tour, tandis que l'autre place devant lui les pelotes de pâte après les avoir préalablement pesces et enlève les objets du tour après leur fabrication.

Le pesage a lieu au moyen d'une petite balance à plateaux en bois sur l'un desquels se trouve le plus souvent pour mesure un objet ébauché exactement, puis écrasé pour prévenir sa dessiccation.

Moulage.

Dans le second procédé, que l'on désigne sous le nom de moulage, le travail de l'ouvrier est beaucoup simplifié, puisque la forme ou contour de la pièce s'obtient à l'aide d'un moule contre lequel on applique la pâte.

Moules divers

Ce moyen, tout en exigeant moins de talent que le premier, est cependant plus ingénieux que celui-ci; il était déjà mis en œuvre par les potiers de l'antiquité; mais un grand perfectionnement qu'on y a apporté vers le milieu du siècle dernier, consiste dans la substitution des moules en plâtre à ceux en terre cuite employés primitivement.

Ceux-ci, malgré leur durée beaucoup plus longue, ne sont plus employés que dans des cas tout à fait spéciaux et très-rares.

Contrairement à ce qui a lieu dans les autres industries, les moules employés dans la céramique doivent être absorbants, afin de hâter autant que possible la dessiccation des pièces, d'où résulte le retrait qui facilite leur sortie.

C'est ainsi que la terre cuite et le plâtre sont les seules matières qui aient pu être employées jusqu'ici à cette destination.

Nous ne voulons parler ici que du moulage à l'aide du tour qui nécessite une certaine adhérence de la pièce sur le moule, au moins pendant le travail. S'il s'agissait d'un moulage par pression sans rotation, il en serait tout autrement. C'est ainsi que l'on fabrique très-bien les anses, les pernettes ou pattes de coq, les pipes, etc., dans des moules en bronze ou en acier frottés avec de l'essence de térébenthine ou de l'huile de pétrole.

A en juger par ce qui a été fait dans ces dernâces années, on doit admetre que cette partie de la fabrication céramique recevra eucore prochainement de nombreux perfectionnements. Nous avons déjà fait, il y a quelques années, des cessais pour le monlage des faiences fines par pression dans des formes en zinc et en brouze chauffés pour hâter la dessiccation. Nous etions même arrivés à des résultats fort intéressants, mais le temps nous a manqué pour terminer ces travaux. Il paraît que dans la faiencerie de M. Viellard, à Bordeaux, on fabrique les peities pièces, telles que pots à pommade, etc., par la simple pression sans rotation, mais je n'ai pas vu les appareils mis en œuvre. C'est une question d'un trés-baut intérêt.

Dans le procédé si curieux de fabrication comu sous le nom de coulage, la pâte s'applique d'elle-même contre le moule d'une façon particulière très-ingénieuse; cette pâte, au lieu d'être amenée à l'état de solidité ordinaire, s'emploie alors à l'état de barbotine trèsépaisse que l'on coule dans le creux du moule disposé à cet effet.

Après un temps variable, mais ordinairement trèscourt, le moule est parfaitement garni d'une couche bien uniforme de barbotine durcie par l'absorption et assez adhérente pour qu'il soit possible de laisser écouler le restant du liquide soit en renversant le moule ou Coulage.

autrement. On peut obtenir par ce procédé des pièces d'une minceur extraordinaire et bien uniforme.

Malgré les avantages que ce procédé si simple et si ingénieux semblait présenter, il n'a servi jusqu'à présent que pour la fabrication de certains genres de porcelaine et les fabriques de faïences fines n'en ont pas encore tiré parti. Les principales raisons qui semblent s'opposer à son application dans ces usines sont : 1° le manque de solidité des pièces qu'il fournit avec les pâtes à faïences, qui ne jouissent pas, comme on sait, de la propriété de subir au feu une demi-vitrification comme celles à porcelaine; et 2° l'usure si rapide des moules par suite de la grande quantité d'eau qu'ils doivent absorber.

Origine et description des tours mécaniques. Wedgwood paraît être le premier qui se soit occupé de faire mouvoir les tours à ébaucher par la force mécanique.

Nous ne donnerons pas ici la description des tours qu'il avait imaginés et mis en œuvre, parce qu'on peut la trouver dans diverses publications et notamment dans le traité des arts céramiques par Brongniart.

La grande force motrice qu'exige le tour imaginé par le célèbre potier, son haut prix par suite de sa complication et surtout le grand emplacement qu'il occupe, sont, paraît-il, les pricipales raisons qui ont empêché son adoption.

Lorsque j'ai vu fonctionner ces tours, les changements de vitesse nécessitaient une si grande force que l'ouvrier ébaucheur ne pouvait pas s'en acquitter et qu'un aide spécial lui était nécessaire uniquement pour cette partie du travail.

Plus tard, dans les établissements du continent et en premier lieu dans ceux d'un faiencier distingué, Boch-Buschman, à Sept-Fontaines, près de Luxembourg, on a employé la force mécanique pour faire mouvoir les tours destinés à la fabrication des assiettes, tasses et autres pièces semblables, façonnées à l'aide de moules et de calibres.

Ces tours sont mus, comme ceux de la fig. 30, au moyen d'une courroie croisée. Ce procédé, quoique de la plus grande simplicité, atteint parfaitement le but désiré.

L'ouvrier diminue au besoin la vitesse de son tour en appuyant le pied sur un morceau de planche ou de semelle de soulier qu'il presse, en guise de fréin, contre 
la roue horizontale en bois ou en métal qui peut servir 
parfois à faire mouvoir le tour à l'aide du pied et qui, 
en marche ordinaire, fait office de volant. Pour l'arrêt il 
soulève la courroie aussi avec le pied jusqu'à ce qu'elle 
se trouve au-dessus du rondeau calé sur l'arbre du tour,

Comme ou le comprend, ce moyen de régulariser la vitesse, en compensation de sa simplicité, exige un surcroît de force et serait peu applicable s'il s'agissait de pièces creuses de grandes dimensions.

On peut admettre comme vitesse moyenne couvenable 200 à 300 tours, soit 250 à la minute. Nous avons vu employer parfois des vitesses beaucoup plus grandes, mais toujours il nous a paru qu'îl en résultait plus d'inconvénients que d'avantages. Un point essentiel, c'est Tours Boch père

Vitesse des tours.

que l'ouvrier puisse changer la vitesse à volonté et c'est ce que l'on obtient parfaitement avec les nouveaux tours à plateaux que nous décrirons bientôt.

Force nécessaire pour mouvoir les tours. Quoi qu'il en soit, avec ce système, une machine d'une dizaine de chevaux de force peut très-bien faire mouvoir une cinquantaine de tours à assiettes et même à pièces creuses de dimension moyenne.

La fabrication des petites pièces n'exige, comme on sait, qu'une très-faible force et les appareils qui y sont employés, ainsi que leur communication de mouvement pourraient être établis beaucoup plus légèrement qu'ils ne le sont ordinairement. Quant à la construction de ces appareils, il faut qu'elle soit bien soignée; elle ue peut pas être trop parfaite.

Tour à tournasses

Vers 1860, on a employé en France, avec succès, une nouvelle disposition pour mouvoir les tours des tournesseurs ou des ouvriers qui finissent les pièces sortant des mains des ébaucheurs ou des mouleurs à l'estêque. Ce sout, comme ou sait, de simples tours borizontaux dits en l'air, analogues à ceux employés pour tourner le bois et les autres corps. Ils étaient généralement mis en mouvement par un ouvrier spécial suitant sur une pédale convenablement disposée à cet effet. En Angleterre ce travail était exécuté par des filles de quinze à dix-huit aus ou par des jeunes garçons. ( liggers), et sur le continent par des enfants de dix à douze ans.

Outre qu'il n'est pas toujours bien réglé pùisqu'il dépend de l'activité de l'ouvrier mouleur qui doit fournir les pièces à tournasser, il est très-fatiguant non-seulement par l'effort qu'il faut exercer pour changer le mouvement au moment du polissage, mais surtout par l'attention soutenue qu'il exige de la part de celui qui en est chargé.

Le nouveau tour n'a pas été dessiné, parce que le mécanisme qui sert à le faire mouvoir est exactement le même que celui représenté fig. 26 et 27 pour les tours à mouler et à ébaucher : seulement, dans le cas actuel. le mécanisme moteur que l'on peut appeler par plateau, est placé de manière que le plateau et le rouleau qui le commandent ont leurs plans verticanx, tandis que pour les autres tours le rouleau est placé horizontalement.

Voici la description de ce mécanisme :

On a établi verticalement sur l'axe horizontal du tour Description du tour un rouleau circulaire métallique de 15 centimètres en- plateau. viron de diamètre sur 5 centimètres d'épaisseur, mobile longitudinalement on dans le seus de cet axe, mais retenu dans l'antre sens par une clavette.

De cette façon l'axe doit forcément participer au mouvement de rotation que reçoit le rouleau.

Un petit arbre de couche de 50 à 60 centimètres de longueur, supporté horizontalement par deux crapaudines et placé à angle droit avec l'axe du tour et à peu prés à la même hauteur, porte d'une part une poulie en bois ou eu métal de 10 à 20 centimètres sur laquelle passe la courroie destinée à communiquer le mouvement de la machine à cet arbre, et, d'autre part, un plateau circulaire en fonte de 40 centimètres environ de diamètre fixé à l'extrémité dudit arbre. Ce plateau est légèrement concave, c'est-à-dire évidé de la circonfé-

rence vers le centre à la face extérieure, laquelle se trouve placée en contact avec la circonférence du rouleau que porte l'axe du tour.

L'ouvrier fait varier à son gró la vitesse du tour. Le rouleau, que l'ouvrier tournasseur déplace facilede cet effet, peut ainsi être pressé contre le plateau en un point queleonque du diamètre horizontal de celni-ci. De la les effets suivants : au centre, où le contact n'a garèr lien que sur un point et où conséquement le brus de levier d'action du plateau est nul, le rouleau est immobile. Lorsque ce rouleau est poussé vers la circoniférence du plateau dans un sens ou dans l'autre, il participe au mouvement de celui-ci et cela avec une rapidité d'autant plus grande qu'il s'approche de la circoniférence. Enfin pour le changement de mouvement, pour le polissage de la pièce, par exemple, on n'a qu'à ponsser le rouleau en sens opposé, c'est-à-dire de l'autre côté du centre. Cette d'isposition si simple est d'un bou usage et si

elle n'a pas été adoptée immédiatement partout, c'est parce qu'elle n'est pas suffisamment connue.

En Angleterre on vient de l'appliquer pour faire mouvoir les tours à ébaucher et à mouler, et dans le grand nombre d'usines où j'ai vu ces nouveaux tours, j'ai remarqué qu'ils fonctionnaient d'une manière parfaite et que l'on en était entièrement satisfait (1).

<sup>(1)</sup> Comme conséquence de la simplicité de leur manœuvre, et de la régularité extraordinaire de leur mouvement, ces tours présenteut l'avantage d'être d'un emploi facile pour l'ouvrier, qui, après un jour ou deux, parvient ainsi a produire, seul, plus et mieux qu'avec un aide sur les anciens lours,

A la demande de M. Victor Boch, j'ai introduit ces nouveaux lours à son établissement de Kéramis, à la Louvière, dès mon retour d'Angleierre, au commencement de 4864, et d'après ce qu'il m'a souvent dit, ils fonctionnent supérieurement bien sous tous les rapports.

Dans certains cas, comme je l'ai vu à Newcastle-on-Tyne, le tour est ajusté comme le représente la fig. 28. ployé à Newcastle-Ici il n'y a qu'un seul arbre de couche moteur pour un grand nombre d'onvriers, cet arbre passant contre le mur de l'atelier en dessous de la table, exactement comme pour le système par courroies déjà indiqué fig. 30. Dans le cas qui nous occupe, l'arbre vertical du tour porte, comme on sait, à sa partie inférieure, un plateau circulaire en fonte AB mobile de hant en bas par l'action d'un levier coudé CDE, sur lequel l'ouvrier peut agir en appliquant son pied en E. L'arbre de couche G porte vis-à-vis ou en dessous du susdit plateau une poulie ou rouleau HH fixe on qui n'a d'autre mouvement que celui de cet arbre. Le plateau en fonte, descendant par son poids jusque sur le ronleau, participe au mouvement de rotation de celuici avec une vitesse constante. Pour arrêter son tour l'ouvrier n'a qu'à sonlever le plateau.

Tour à monter à vitesse constante emon-Tyne.

Probablement en vue d'augmenter l'adhérence ou le Rouleandefriction en carton. frottement entre le plateau et le rouleau pour le facounage des pièces offrant une grande résistance, on a formé celui-ci de feuilles de carton dur, serrées les unes contre les autres au moven de plaques en tôle un peu plus petites et réunies par des vis. Par ce moyen le mouvement est assuré et très-doux.

Dans d'autres usines et principalement en Écosse, cta mouler mus par l'application du mouvement par plateau a été faite plateau. d'une manière plus complète. Les fig. déjà citées, 26 et 27. montrent les dispositions générales actuelles des



tours à ébaucher et à mouler dans cette contrée.

On voit que c'est exactement le tour à tournasser décrit ci-dessus qui a été placé verticalement.

Au moyen du levier L L et du contre-poids P, le rouleau est maintenu au ceutre du plateau moteur, et alors, comme il a déjà été dit, il y a repos. Pendant le travail, l'ouvrier, assis ou debout devaut son tour, a le pied dans l'étrier E et, en appuyant plus ou moins fortement sur cet étrier, il peut régulariser à son gré la vitesse du tour.

La plupart des constructeurs du nord de l'Angleterre et de l'Écosse sont aujourd'hui à même de fournir ces tours.

Constructeur de ces tours, - Leur prix,

Le sieur Dundas, S. Porteous, contructeur de machines à Paisley, près de Glasgow, qui s'est fait une spécialité de ce genre de travail, s'engage à les fournir au prix de 375 francs pris chez lui.

Ceux que j'ai vus sortant de ces ateliers m'ont paru très-solides, très-bien construits et fonctionnaient parfaitement; mais il faut reconnaître que, pour ce prix, on peut les faire tout aussi bien en Belgique.

Lorsque ce constructeur ajoute à ses tours une estèque ou calibre pour le façonnage intérieur des pièces creuses évasées comme il sera dit plus avant, le prix est alors de 450 francs envirou.

John Norman et C<sup>o</sup>, à Glasgow, déjà cités, travaillent aussi pour les faïenceries et peuvent très-bieu fournir toute espèce de tours.

Emploi général et prochain des tours mus par meshine.

D'après ce qui précède, on voit que c'est actuelle-

ment un fait acquis dans la fabrication céramique de faire mouvoir par machine tous les tours, c'est-à-dire aussi bien ceux de tournasseurs que ceux d'ébaucheurs ou de mouleurs.

C'est là un grand progrès. Aussi, avant peu, tous les anciens tours seront remplacés par le nouveau système. Déjà, dans le Staffordshire, on travaille activement à ques. opérer ce changement, comme si on regrettait de s'être laissé devancer par les fabricants du Nord ou de l'Écosse. Ceux-ci, à vrai dire, ont été favorisés dans cette installation par la disposition de leurs usines, bâties depuis peu d'années, et souvent en prévision de ces perfectionnements.

Bonne disposition des usines dans le nord pour l'emploi des moteurs mecani-

Dans le Staffordshire, au contraire, au moins dans Difficultéque pre-sentent les vieux aleles anciens établissements, les ateliers où sont placés les tours sont presque toujours dispersés aux quatre coins de l'usine et de manière à ne pas pouvoir être mis facilement en communication avec un seul moteur Dans ce cas les machines à air comprimé, dont on tire maiutenant si grand parti daus les houillères, ne seraient-elles pas avantageuses?

liers du Staffordshire.

A entendre les fabricants les plus avancés, le perfectionnement des tours serait bientôt dépassé par un autre plus important, qui permettrait de supprimer le tour lui-même et fournirait directement des pièces achevées, par la simple action de la pression.

Moulage par press:on mecanique.

La réalisation de cette idée serait, il faut le recounaître, un des plus grands progrès qui puissent survenir dans la céramique,

Nous la croyons très-possible, ainsi que nous l'avous déjà dit plus haut en traitant de la question des moules métalliques, et il est à espérer qu'elle ne se fera plus longtemps attendre.

Estèque.

L'estèque ou le calibre que l'ouvrier emploie pour façonner sa pièce, dans le cas de l'ébauchage à la main, n'est qu'un simple morceau de tôle ou d'ardoise, aiusi qu'il a été dit.

Moulage a bras. — Calibre employé. Pour le façonnage à bras dans les moules, le calibre est dejà plus perfectionné. Il se compose d'une plaque de métal de deux à trois millimétres d'épaisseur, fixée à une large règle en bois garnie en tôle, que l'ouvrier appuie sur les bords supérieurs du moule, pour maintenir le calibre à la distance voulue des parois intérieures de ce moule, pendant son mouvement de rotation.

Estéque mécanique. Enfin, pour le moulage mécanique, ce calibre en tôle, garni d'un morceau de bois dur de deux à trois centimètres d'épaisseur, tuillé en biseau et parfiatement arrondi et poli, est fixé soit à une tige solide, mobile dans le seus vertical, et qui permet de l'abnisser pour l'approcher à la distance voulne du moule, coume on le voit fig. 29, soit à la partie antérieure, d'un levier horizontal placé un pen en arrière et au-dessus de la téte du tour, fig. 30.

Co levier, retenu par une charnière autour de laquelle il peut osciller, doit être disposé de manière à pouvoir s'élever ou s'abaisser, et remplacer ainsi le bras de l'ouvrier pendant le travail. Par ce moyen, l'ouvrier, lorsqu'il façonne des pièces creuses, n'a qu'à jeter au fond du moule la quantité de pâte voulte, qu'à abaisser progressivement le calibre jusqu'au plus bas de sa course, et à le maintenir dans cette position. Le mouvement de rotation du moule suffisant pour que la pâte retenue par l'eskéque s'étale et se comprime uniformément de manière à fournir la pièce demandée, l'excès de pâte s'élève contre le calibre pour sortir à la partie suprérieur. Avant d'arrêter le tour pour l'enlèvement du moule, on projette à l'intérieur quelques gouttelettes d'oau pour assurer le polissage de la pièce.

Mode d'action :

Dans le cas du moulage dit sur bosse ou de pièces présentant leur convexité au calibre, l'ouvrier doit répartir la pâte uniformément sur la surface du moule, et, à cet effet, il doit la réduire en plaques minces nommées croûtes, et polies du cété qui's applique sur le moule. Le calibre, abaissé sur ces plaques jusqu'au bas de sa course, les presse contre celui-ci et les façonne promptement à la forme requise. Moulagesur bosse.

Ce dernier moyen présente de grands avantages sur celui du moulage en creux, en ce qu'il dispense souvent du tournassage; mais, comme on comprend, il n'est applicable qu'aux pièces les moins creuses, telles que assiettes, sous-de-tasse, etc., pour lesquelles la convexité du moule ne s'oppose pas trop à la retraite de la pâte. Avec des ouvriers habiles et certaines qualités de pâte, j'ai pourtant vu mouler quelquefois, par ce procédé, des pièces très-creuses, telles que sadaiers et bols.

Ses avantages.

Enlevement des bords des pièces. Dans les modes de moulage précédents, les bords de la pièce sout coupés au moyen d'un fil de fer ou de laiton fin de deux à trois centimètres de lougueur, tendu dans une petite fourche avec manche. D'autres fois, cette pièce est remplacée par une espèce de couteau ou de petite lame en zinc.

Polissage.

Dans la plupart des fabriques on ne repolit plus les pièces oblenues au moyen des calibres mécaniques. Le dernier polissage, qui se faisait à la corne sur le continent et avec un morceau de biscuit ou de pâte semivitreuse (parian) en Angleterre, devient tout-4-fuit sans effect et inutile, lorsque le calibre est bien construit et manœuvré par un ouvrier exercé. Le morceau de bois dur, appliqué contre la tôle, fait office de polissoir, si l'ouvrier a toujours soin d'en tenir la face agissantebien polie.

Essui de calibres en parian. Jai fait essayer des estéques en parian; mais, outre qu'ils sont frugiles, on ne peut pas, au besoin, en corriger les formes, comme cola a lieu pour ceux composés de fer de bois, dont on modifie si facilement les profils au moyen d'un coup de lime. Le zinc peut très-bien remplacer le fer, comme étant plus doux et moins oxydable, ce dernier se couvrant promptement de rouille, lorqu'il est un certain temps saus fonctionner; mais le zinc s'uso vite et n'offre pas une assez grande résistance au point d'attache, où il doit conséquemement être renforcé.

Probablement que l'acier et le cuivre seraient préfétables.

Si nous nous étendons sur ces détails, qui peuvent paraître minutieux, c'est parce que nous avons été à dans l'emploi de ces même de vérifier toute leur importance, si l'on veut arriver à tirer le meilleur parti possible des estèques et des calibres mécaniques.

Causes des longs retards survenus appareils.

Aiusi, depuis fort longtemps, ces appareils étaient connus; on en tronvait même un ou deux dans presque chaque fabrique, c'étaient ceux qui avaient servi à faire les essais peu eucourageants à la suite desquels on s'était décidé à l'abandon de ce système.

> Le resultat dépend de la forme de l'apde l'ouvrier.

Ces nouveaux ар-

avantageny pour les

\* Le parti que l'on en tire maintenant prouve que ce n'était pas l'idée ou le principe qui laissait à désirer, pareil et de l'adresse mais simplement l'application; des qu'on a eu reconnu que tout dépendait de l'épaisseur du calibre lui-même, de l'inclinaison de sou biseau ou chanfrein, et surtout du tour de main de l'ouvrier chargé de le manœuvrer, le succès a été assuré.

On peut dire des à présent que l'emploi de ce sysparcils sont surfout térne, véritable complément des tours mécaniques, ne localites on manpeut manquer de se généraliser très-rapidement, et ce quent les ouvriers qu'il importe de signaler ici, c'est qu'il est appelé à potiers. rendre de plus grands services aux nonveaux fabricants qui n'out pas un personnel d'ouvriers suffisant, qu'à ceux qui, avant un grand nombre d'ouvriers ébancheurs, auront à leur trouver de nouveaux emplois, et parfois à lutter contre leur opposition, comme je l'ai vu deja dans le Staffordshire,

Ou sait que l'apprentissage de l'ouvrier ébaucheur est trés-long; aussi les ouvriers supérieurs pour ce tra-

vail sont-ils rares. A l'aide de l'estèque, au contraire, après quelques jours d'essai pour bien saisir le tour de main, un apprenti devient un excellent mouleur, capable de fournir les pièces circulaires de forme quelconque, et surtout de les fournir de meilleure qualité, plus égales et en plus grand nombre que le meilleur ébancheur.

Pour obtenir les pièces creuses, bombées ou sphéroïdales, c'est-à-dire plus larges au ventre qu'à l'ouververture, il a fallu chercher des dispositions particulières de calibres.

Disposition pour les pières le gerement bombées.

Dans le cas où celui-ci est porté par une tige verticale, fig. 29, et où l'on doit produire des pièces légèrement bombées, on place cette tige un peu excentriquement par rapport à l'axe du tour, de manière que ce n'est qu'en lui faisant faire une demi-révolution sur elle-même, qu'on peut l'amener dans la position convenable pour l'exécution du travail, ou dans celle qui permet l'entrée du calibre dans le moule et sa sortie.

Monte pour les pieces bombées. Pour les pièces bombées, le monle doit être en deux parties qui sont généralement semblables, c'est-à-dire qu'il a été divisé par un plan passant par son axe.

Pour éviter les sutures droites verticales, j'ai quelquefois vu disposer ces deux parties comme le montre la fig. 32.

L'anneau ou la partie circulaire NNN s'enlève séparément ou avec l'objet. Pour les pièces avec col ou évasées à l'ouverture, c'est ce dernier cas qui a lieu, et alors cette partie annulaire doit être en deux morceaux, afin de pouvoir se séparer de l'objet.

Ces moules ne valent pas ceux indiqués dans le premier cas ou divisés par un plan passant par l'axe; d'abord parce qu'il faut s'opposer, pendant le travail, au soulévement du bourrelet par la pression de l'estèque, et ensuite parce que les arêtes de ce bourrelet sont trop fragiles.

Lorsque la convexité n'est pas grande, on peut faire le moule d'une pièce; le vide intérieur ayant alors la forme CDE, fig. 31. Dans ce cas, la trop grande épaisseur de pâte que la pièce emporte autour de son col est enlevée au tournassage.

Si les pièces ont une forme tellement bombée que le calibre à mouvement excentrique ne puisse plus suffire, il faut recourir à d'autres dispositions.

Travail des pieces tres-bombées.

L'emploi d'un calibre se repliant sur lui-même pour entrer dans le moule ou pour en sortir a souvent été proposé, mais je dois avouer que jusqu'à présent je ne l'ai pas encore vu fonctionner en grand. On craint sans doute la complication et le peu de solidité de l'appareil.

La fig. 30 représente un genre particulier de calibre que nous avons imaginé et fait établir il y a quelques formes, années, et qui a parfaitement répondu à notre attente.

Appareil applicable à toute espèce de formes.

A l'aide de ce mécanisme, le calibre peut recevoir luit mouvements distincts, tous faciles à régler au moyen de vis, et il peut fournir des objets de toute espèce de forme. Ces appareils ont été construits d'après nos indications, par M. Jaspar, ingénieur

constructeur à Liége, qui s'est supérieurement bien acquitté de ce travail.

Tête de tour

Cette pièce, destinée à maintenir l'objet en fabrication et plus souvent le moule, est communăment en plutre; mais, comme on voit fig. 30, un anneau en plomb EF a été coulé au bord intérieur et tourné. Cest surcet anneau que vient s'appuyer le rebord extérieur du moule, dont la partie inférieure, légèrement conique, entre à frottement dans la cavité ménagée au centre de la tête de tour.

Tetes metalliques.

Dans quelques usines anglaises, on emploie des tétes de tour en fonte et parfois en plomb. Si leur prix d'acquisition est un peu plus élevé, on revanche elles sont beaucoup plus durables; seulement, comme celles en fonte ne peuvent pas étre tournées directement sur le tour où elles doivent servir, il est à craindre qu'elles ne soient pas aussi bien centrées que celles en plâtre ou en plomb, que l'on peut toujours tourner ou au moins corriger sur place.

Pléteau avec support pour léte de Probablement dans la crainte que la grande variété de formes et surtout de dimensions des objets à fabriquer n'exigent un trop grand nombre de têtes de tour, dans quelques fabriques on les a formés d'un plateau métallique horizontal, sur lequel se trouvent fixés à égale distance du centre, trois ou quatre supports, G, H, fig. 29, aussi en métal, que l'on peut à volonté éloigner ou rapprocher du centre.

Deux ou trois de ces supports sont reliés par un arc

de cercle en bois on en métal, contre la face intérieure daquel ou place le moule, où il est ensuite pressé et maintenu an moyen d'une plaque à ressort I, contre laquelle agit une vis tarandée dans le support correspondant.

Quoique la mano-euvre de cette vis ait été beaucoup facilitée par une poignée et quelquefois par me manivelle K, elle exige toujours un certain temps à l'entrée et à la sortie de chaque moule. De plus, je ne crois pas qu'avec les tétes de tour décrites précédemment.

D'après ce que j'ai reconnu, il a pourtant beaucoup de partisans.

Comme nous l'avons déjà vn, les moules en terre cuite sont aujourd'hui très-peu employées. Le haut prix de ces monles, l'état souvent rugneux de leur surface, leur déformation fréquente par la cuisson et surtont la difficulté de les obtenir aux dimensions vonhes par suite de la retraite qu'ils prenuent an four, les rendent bieu moins pratiques que cenx en plâtre, auxquels ou ne peut guère reprocher que le peu de durée. Ceux-ci sont fabriqués avec le plus grand soin dans les usines anglaises, mais par les procédés ordinairement mis en ouvre sur le continent, en sorte que cette fabrication ne présente rieu de particulier.

En voyant sortir des usines du Staffordshire ces faïences usuelles de formes nouvelles, si élégantes et si bien appropriées au but proposé, on no se rend pas toujours compte des recherches et des dépeuses qu'a dû faire le producteur pour arriver à co résultat. Elles sont cependant trés-grandes, et il s'en affranchirait bientôt si le grand mattre, le consommateur dont le Fabrication des oules en plâtre.

Orieles\*

goût se perfectionue sans cesse, ne les exigeait impérieusement.

Les formes ne peuvent plus être nêgligos Cest lui qui réclame des produits non-seulement solides et bien travaillés, mais encore d'une forme distinguée et gracieuse.

C'est à tel point que l'on peut dire sonvent de ces objets que si la forme n'est pas tout, c'est au moins le principal. De là de grandes dépenses pour modèles et pour moules.

Efforts pour le perfectionnement artistione.

Les progrès faits en Angleterre dans cette voie, depuis une dizaine d'années, sont considérables. En s'attachant à tout prix quelques-ums des artistes qui avaient concoura à la production des chefs-d'ouvre de sculpture et de peinture exposés à Loudres en 1851, en créant de nombreuses écoles d'arts, les potiers du Stuffordshire se sont assuré des ressources d'out ils commeucent déjà à tirer parti, mais qui leur profiterent bien plus dans l'avenir.

Il suffit, comme on sait, de quelques bous modeleurs pour faire époque et éest en appelant un grand nombre de jeunes gens à s'occuper de ce travail, sons la direction de maîtres capables, en les encourageant de diverses façons, et surtont par des récompenses honorifiques et pécuniaires, que l'on arrivera le plus sûrement au but désiré.

Ecolos d'art : prix.

L'école d'art de Hanley, ontre les médailles qu'elle distribue chaque amée, avait propose l'année dernière un prix assez élevé pour l'élève qui produirai la meilleure forme de sompière. M. H. Protat, professeur distingué à cette école, m'a assuré que l'élève qui avait remporté ce prix avait modelé une pièce réellement de bon goût.

Il existe encore dans le district des poteries, et notamment à Stoke et à Newcastle-onder-Lyne, des écoles d'art très-suivies ; c'est une question sur laquelle nous reviendrons plus avant.

Le modèle terminé, l'ouvrier chargé de l'exécution Préparation du plades moules procède en Angleterre, à fort peu de chose près, comme sur le continent. Un point essentiel de ce travail, et l'on peut même dire le principal, c'est la bonne préparation du plâtre.

Sous ce rapport les centres de fabrication, comme celui du Staffordshire, présentent de grands avantages en permettant de pousser très-loin la division du travail; tandis que sur le continent chaque usine doit avoir son four à plâtre pour préparer elle-même cette substance, dans le Staffordshire on l'achète toute préparée et prête pour l'usage, dans des établissements montés pour ce travail et qui fournissent parfois à plus de vingt fabriques différentes.

Usines spéciales pour ce travail

Indiquons en pen de mots le procédé employé par ces établissements :

Quoique désigné dans toutes les usines anglaises Lieu de provenance sous le nom de plâtre de Paris, le gypse on sulfate de de chaux, chaux dont on fait usage provient soit du Derbyshire. soit du nord de l'Angleterre (Carlisle). Une grande partie de cette roche est cristallisée, translucide et blanchâtre; le restant, à teinte grise et à texture compacte, est également très-pure.

Prix du ptâtre.

Acheté aux carrières du Derbyshire au prix de 16 fr. la tonne, il revient cru à Hanley, à 21 fr. environ, et par la preparation definitive le prix en est porté à 40 fr. environ la tonne, chiffre anquel il est coté aux usines.

Dans quelques cas très-rares, on m'a bien parlé de 50 fr., mais c'était pour des qualités exceptionnelles et tont à fait choisies (1).

Montin a plâtre.

Les blocs de gypse, après avoir été réduits au moyen de pilons en fragments de la grosseur d'un œuf et endessous, sont ensuite passés dans nu moulin à meules horizontales, disposé exactement comme ceux à mondre le grain. La substance sort de ce monlin à un degré de finesse tel, qu'elle ressemble alors tont à fait à de la

Cuisson du platre, farine, Elle est ensuite étendue sur une ospèco de pan ou de fournean, disposé exactement comme ceux déià décrits pour la dessiccation des pâtes à faïence. Ce fourneau on séchoir a 15 mètres de long sur 1 mètre 50 centimètres de large, et 20 centimètres de profondenr. Un foyer occupant toute la largenr à l'une des extrémités communique avec la cheminée. élevée à l'antre extrémité au moyen de carneaux en briques, reconverts do carreaux en terre cuite, sur lesquels on a placé des plaques en fonte de un à un et

> (4) La facilité que l'on a dans les fatenceries anglaises de connaître les prix moyens des principales denrées que l'on y emploie est d'un grand secours pour l'établissement si utile, on pourrait même dire indispensable. des prix de revient des produits. C'ost encore la un des avantages de la division du travail.

Pour arriver à cette connaissance dans nos établissements, il faut une graude comptabilité, montée principalement en vuo des prix do revient et donnant lieu à des recherches longues et dispendieuses, dont les industriels s'affranchissent trop souvent à leur grand détriment.

demi centimètre d'épaisseur, aussi longues que la largeur du fourneau, et de 60 à 70 centimètres de largeur.

Ces plaques forment ainsi le fond du séchoir, dont les parois latérales, de 30 à 40 centimètres de hauteur, sont aussi garnies avec des plaques en fonte.

Pendant les deux et demie à trois heures que le gypse en poudre doit rester sur le fourneau, l'ouvrier le renue continuellement et le déplace de manière à ramener vers le feu la partie qui a été primitivement jetée prés de la cheminée.

La charge est environ de 1,500 kilog, à la fois. En Après cuisson, le plâtre est refreidi puis place dans des secsacs. On ne tamise quo celui qui est destiné à la fabrication des pièces soignées, telles que moules de figure, etc.

nt étre grande

Ce mode de fabrication ne peut évidemment être économique que lorsqu'il s'agit d'obtenir une grande quantité de plâtre, ce qui permet en quelque sorte d'opérer d'une manière continue.

Sur le continent, on chaque usine prépare son plâtre, le four représenté fig. 33 et 31 convient assez bien; au moins, s'il ne donne pas d'aussi bons résultats que le procédé anglais, il est plus économique.

Four a platre cennomique.

Emploi de cette matière sans tami-

Pour la euisson, le plâtre est chargé dans ee four en fragments de la grosseur d'une noix, qui, parvenus au degré voulu de calcination, sont ensuite réduits en poudre sons des meules verticales (1). Enfin cette

Pour arriver au degré voulu de finesse, cette pulvérisation est beaucoup plus longue que lorsqu'on opère sur le plâtre cru.

poudre est tamisée dans des tamis cylindriques en toile métallique, à secousses comme les blutoirs, et renfermés dans des caisses én bois (1).

Ce four est chauffé à la houille, jusqu'au rouge naissant, avant l'enfouriement du plâtre; pendant la cuisson, les deux registres disposés an bas de la cheminée ne sont ouverts que de la quantité suffisante pour l'échappement de la vapeur d'eau qui se dégage et le feu est convert.

Forte épaissent des montes anglais, En général, on peut dire que les moules anglais sont plus épais que les nôtres.

Ceux pour pièces creuses sont plus ou moins coniques extéricurement, suivant les usines et suivant le systéme de tôtes de tours employé; parfois, ils sout même tout à fait cylindriques.

Ils portent souvent à leur partie supérieure un boulet ou collier mince par la partie dressée duquel ils s'appuient sur la tête du tour. (Voir fig. 30). Lorsque cette partie n'existe pas, le moule doit porter par sa face inférieure sur le foul de la cavité où il s'engage, ce qui offre assez souvent des inconvénients.

Dessicention des produits fahriqués.

Considérée au point de vue hygiénique on de la santé des ouvriers, la dessiccation des produits est d'une haute importance.

C'est sans contredit à la mauvaise disposition des ateliers et des séchoirs qu'est due principalement l'insalubrité des établissements céramiques.

Insulubrité des anciens systèmes. La haute température, la mauvaise ventilation et surtout la grande quantité de vapeur d'eau dont se trouve chargé l'air des ateliers lorsque l'on y opère la

(1) Toile à 333 ouvertures par centimètre carré.

dessiccation, ne peuvent manquer d'être funcstes aux ouvriers qui doivent y séjourner.

Depuis long temps on avait déjà apporté dans les usines anglaises une certaine amélioration à cet état de choses en opérant la dessicaction dans des chambres spéciales. Seulement, dans ce cas, les aides ou jeunes ouvriers chargés de porter les pièces dans ces chauffoirs et de les en retirer quoulds runners, avaient d'autant plus à sonffiri qu'ils étaient ainsi forcés de passer alternativement d'une température ordinaire à une température très-devée.

Premiere amélioation.

Cest à tel point que le Parlement auglais s'est ému de cetétat de choses et qu'après de minutieuses enquétes et de longs débats, il a voté, il y a quelques mois, un act appele The New Factory Act, applicable principalement aux usines destinées à la fabrication des faïences (carthemeur) (briques, pannes et tuiles exceptées), ainsi qu'à la fabrication des allumettes chimiques, des capsules à tiere, des cartouches et des papiers points.

Acte récent du Parlementa ce sujet.

Cet act défend formellement d'admettre dans les usines ci-dessus des ouvriers âgés de moins de onze uns et de laisser prendre les repas aux travailleurs dans les ateliers, à moins, pour les fabricants, de se rendre passibles d'une amende de 75 à 250 francs.

Son adoption, à laquelle un petit nombre des faienciers du Staffovlshire s'opposaient dans la crainte d'une augmentation de prix de la main-d'œuvre, ne peut manquer de preduire de bons effets. Déjà pendant sa dis-

Effet de cet acte

cussion, on a imaginé et mis en pratique, pour la dessiccation des produits, des procédés très-ingénieux et très-économiques.

La chambre de dessiccation, séparée de l'atelier, ainsi qu'il a déjà été dit, était primitivement chamfie par un poèle en fonte très-volumineux dont la cheminée passait sous le pavement. Ce poèle, tenu presque continuellement à l'état ronge, amenaît la température de cette place à 45, 50 et même parfois à 55 degrés centigrades.

Séchoir à deux compartiments chauffés alternativement. Pour soustraire les portours de moules (moules runners) à l'influence d'une telle température, le séchoir a eté divisé en deux parties chauffées non plus par un poèle, mais par un foyer placé à l'extérieur et dont les flammes et la fumée circulent dans des conduits ménacés sous le pavement.

Au moyen de vannes on de registres, on peut à volonté chauffer les deux séchoirs ensemble ou séparément. De cette façon, pendant que l'ouvrier travaille dans l'un des deux compartiments pour en retirer les produits et en replacer de nouveaux, c'est l'autre qui est, chauffé et fermé.

Cette disposition que nous avons vu employer choz M. Pinder, fabricant de faiences à Burslem, est due à MM. Watt et Doulton, constructeurs dans la même ville. Elle présente certainement des avantages, mais comme elle ne fait disparaître qu'imparfaitement les inconvénients signalés; qu'en outre, à moins que d'occuper un grand emplacement, elle doit ralentir la marche du travail, il n'y a pas de doute que l'on adoptera de préférence et sans retard l'un ou l'antre des deux procédés jugénieux que nous allons indiquer.

Le premier de ces procédés a été adopté chez M. Minton, à Stoke, vers la fin de l'année 1863. Les fig. 35, 36 et 37 représentent l'appareil tel que nous l'avons vu fouctionner.

Séchoir à etagère mobile verticale.

Un moyeu en fonte portant 24 bras de deux mêtres de longueur environ chacun, est calé sur un arbre vertical à l'aide duquel les bras penvent tourner dans un plan horizontal.

Chaque bras porte à son extrémité une pièce verticale en fer ou en bois de 2 mètres 25 centimètres environ, le long de laquelle on peut placer, à la hauteur voulue, de petites lattes horizontales destinées à recevoir les moules avec les produits.

L'ensemble forme ainsi une grande étagére circulaire, à laquelle l'axe central permet de communiquer un mouvement de rotation. Chaeum des 24 compartiments de cette étagère comprend, dans le cas représenté sur le dessin, 16 rangs de supports formés de deux petites lattes placées au même niveau et convenablement espacées pour recevoir les moules.

Dans le même cas ces lattes sont assez longues pour que chaque support puisse recevoir deux moules d'assiettes de grandeur moyenne.

L'appareil est logé dans une chambre qui en a à peu près les dimensions et à la paroi extérieure de laquelle se trouve la porte ou, pour parler plus exactement, l'ouverture pour le service.

Pour le chantfage, un foyer en briques est établi latéralement ou à l'extérieur et les produits de la combustion passent par les conduits ménagés sous le pavement du séchoir.

Marche de l'appureil. Lorsque l'on fait tourner le système, chaque étagère venant se présenter devant cette ouverture et à une distance de quelques centimètres senlement, il s'ensuit que l'ouvrier peut placer les moules sur les étagères ou les en retirer sans entrer dans le séchoir.

L'ouverture, qui n'a que 60 centimètres environ de largeur, est divisée en deux parties égales sur la hauteur et l'une de ses moitiés est toujours fermée par la porte à contre-poids A quand l'autre est ouverte. La porte B sert au besoin à fermer toute l'ouverture.

Avantages de ce système. Comme le plus léger effort suffit pour faire tourner Tapparoil, on peut amener successivement chaque étagére vis-à-vis de la porte, en sorte que le travail est notablement simplifié. Il est même vrui de dire que ce système, outre qu'il fait disparaître tous les incurvénients inhérents à l'ancien séchoir et qu'il procure une dessiceation plus uniforme et plus prompte, doume encore lieu à une économie de combustible, de moules et de nain-d'ouvre et garantit mieux les prodnits des cendres et des poussières du foyer.

Etagère mobile horizontale. Le second procédé que nous avons vu employer chez M. Elliot, à Burslem, présente une grande analogie avec le précédent.

On reconnait que l'on a été guidé par la même idée dans les deux cas. La disposition mécanique seule est changée.

Comme on le voit sur les fig. 38 et 39, un arbre en fer de 6 à 7 centimètres de diamètre et de 3 mètres 50 centimètres environ de longueur est établi horizontalement sur deux coussincts placés à ses extrémités.

Deux roues en fonte de 2 mètres de diamètre ressemblant à deux petits volants, sont calés sur cet arbre, à l'intérieur et contre les coussincts. Les jantes de ces roues sont reliées entre elles par quatre barres de fer rondes, de 2 à 3 centimètres de diamètre, placées parallèlement à l'axe. Intermédiairement à ces barres, chaque jante est encore garnie de chevilles en fer de 2 à 3 centimètres de diamètre et de 10 centimètres de longueur.

Les planches ou étagères destinées à recevoir les moules ou les objets portent chacune deux crochets disposés de façon qu'une fois suspendues soit aux barres, soit aux chevilles, elles conservent leur horizontalité pendant que l'on fait tourner l'appareil sur son axe.

Il est clair que le système étant logé dans une chambre ou séchoir à la paroi antérieure de laquelle on a ménagé une ouverture de service AP, fig. 38 et 39, l'ouvrier peut placer les moules sur les planches et les retirer sans avoir besoin de pénétrer dans le séchoir.

L'appareil représenté contient 20 planches et à Contenances res-10 moules de grandes assiettes par planche, c'est donc pareils, 200 de ces moules que l'on peut y placer, tandis que dans l'appareil à axe vertical il existe 600 à 700 places pour moules de cette dimension,

C'est là un grand avantage pour lequel on donnera sans doute la préférence à celui-ci.

Quant an chauffage il est exactement le même dans les deux cas.

Prix.

D'après ce qu'en nons a dit, chaque appareit à axe horizontal cotte à Burslem, y compris les frais d'installation, 350 franse environ. En pratique il offre exactement les mêmes avantages que le premier, sauf une moindre capacité. La dessiccation doit même y être plus rapide et plus uniforme, chaque planche parcournut successivement les diverses zones horizontales de l'air échauffé du séchoir, tandis que dans le système à axe vertical, les moules, dans leur nouvement de rotation, restent toujours au même niveau.

Modification de l'etagère à axe horizontal, Dans certains cas il y anrait peut-tre lien, ponr économiser la place, de disposer cet appareil avec beauconp moins de largeur et plus de lauteur dans le genre des monte-charges et de manière à ponvoir l'établir dans une espèce de cheminée on de puits. Cette cheminée ponrait être à doubles parois et ce serviil par l'intervalle compris entre les parois que monteraient les produits de la combustion du foyer établi au pied du séchoir. Une galerie horizontale, avec chemin de fer ot chariots à étagères, pourrait également donner de bous résultats.

Chauffageaumoyen de la vapeur sortant de la michine. Nous n'avons pas vu le chauffage à vapeur en usage dans les usines auglaises. Le bas prix du combustible d'une part et d'autre part le fait de l'éloignement des moulins et de leurs machines retardent l'adoption de ce mode de chauffage qui fonctionne si économiquement dans quelques faienceries du continent.

Dans ces faïenceries, c'est la vapeur perdue on avant

produit son effet dans le cylindre, qui est ensuite conduite dans les places à chauffer au moyen de gros tuyaux en fonte.

Pour assurer la marche de ce geure de calorifère, il faut diviser chaque courant le moins possible, ou mieux no pas le diviser. En outre, il convient de donner tonjours à la conduite une légère pente du côté de l'échappement ou de l'ouverture, afin que l'eau de condensation sorte par là avec l'excès de vapeur.

Avec une machine d'une quarantaine de chevaux de force fonctionnant à trois atmosphères et demie et avec des tuyaux de 15 à 20 centimètres de diamètre, la vapeur n'est pas encore totalement condensée après un parcours de 200 mètres, même à la basse température de Thiver.

Puissance de ce nauffage.

Lorsque les moulins fonctionnent pehdant la nuit, comme c'est le cus assez généralement, ce moyen de chauffage présente surtout le grand avantage, outre son économie, d'être pour ainsi dire continu.

Dessiccation à l'air

Avant de finir ce que nous avions à dire concernant la dessiccațion, nous devons mentionner que dans un certain nombre de faienceries anglaises, une grande partie des produits tels que jattes, bols, etc., sont séchés à l'air après le tournassage.

A cet effet, on a placé dans la cour des usines, et souvent contre les murs, des étagères recouvertes d'un toit lèger établi à deux ou trois mètres au-dessus du sol.

C'est sur ces espèces de châssis que l'on pose les planches portant les pièces à sécher. Outre l'économie qu'il présente, ce mode de dessiccation offre encore l'avantage d'une grande uniformité d'action, à la suite de laquelle il parait qu'il y a moins de déchets à la cuisson. Son principal inconvénient, c'est que pendant les jours pluvieux et humides, il no peut plus suffire.

Tournassage de pieces moulees. Parvenues au degré suffisant de dessiccation pour étre retirées des moules et pour se soutenir convenablement, les pièces creuses, dont la forme intériere est seule achevée, sont ensuite portées sur le tour du tournasseur pour y recevoir la dernière façon.

La question du tournassage ayant déjà été traitée précédemment lorsqu'il s'est agi des tours, nous n'avons que peu de mots à ajouter ici.

Pour les pièces simples, de petites dimensions, et qui ue doivent pas être soignées, comme c'est le cas pour les pots à pommade, etc., jai vu, dans une usine à Glasgow, qu'elles étaient tournassées par des filles de 15 à 20 aus, au moyen de tours mus par machine, tournant toujours dans le même sens, mais avec une faible vitesse.

La pièce étant tournassée, l'ouvrier, avant de l'ôter de son tour, la décore souvent de diverses façons, ainsi qu'il sera dit plus avant.

Garnissage.

L'application des anses, des becs, etc., sur les pièces qui doivent en être revêtues, constitue le garnissage.

Ce travail est ordinairement confié aux jeunes apprentis de 15 à 20 ans. Dans quelques usines du Staffordshire nous l'avons pourtant vu exécuter par des femmes.

Les anses d'épaisseur et de largeur uniforme sur toute leur longueur sont obtenues au moven d'une espèce de filière, qui fournit de longs rubans ou baguettes ayant la section voulue. Celles-ci sont ensuite découpées à la longueur indiquée, en sorte qu'il ne reste plus qu'à courber les morceaux, soit directement, soit sur un patron, à les tailler convenablement à chaque bout et à les coller. La filière dont il vient d'être question sert aussi pour la préparation des colombins ou baguettes evlindriques en terre réfractaire, d'un centimêtre environ de diamêtre, que l'on place sur toute l'étendue du bord supérieur de chaque cazette, avant de lui en superposer une autre dans le four. On en fait encore usage dans le travail des pernettes, ainsi qu'il sera dit plus avant.

Voici en quoi elle consiste :

Un cylindre en fonte est placé verticalement sur un chassis ou chevalet, de manière que l'ou puisse facile- anses, etc. ment avoir accès à sa partie inférieure. Il est terminé, vers le bas, par un rebord intérieur sur lequel s'appliquent tour à tour les plaques en tôle ou en plomb, dans lesquelles ont été percées une ou plusieurs ouvertures de la forme des baguettes à produire. Après que la pâte a été tassée dans le cylindre, un piston la presse à sa partie supérieure et la force à sortir sous la forme désirée. La manœuvre du piston a lieu à l'aide d'une vis, d'une crémaillère ou de tout autre moyen analogue.

Comme il a déjà été dit, les anses et autres petites pièces de formes irrégulières sont maintenant façonnées dans des moules métalliques. Elles sont ainsi mieux comprimées et plus résistantes.

Presse ou filière pour façonner les Dans la plupart des usines, les jattes, tasses, etc., au sortir des mains du garnisseur, sout renversées et posées par leur ouverture sur un anneau en biscuit de section triangulaire et à surface supérieure inclinée. Elles reprennent ainsi par la dessiccation la forme ronde qu'elles perdent quelquelois pendant le garnissage. Assez souvent elles sont portées au four et cuites avec le méme anneau, soit seules, soit deux, renversées l'une sur l'autre. Lorsque la pièce a été trop déformée, l'ouvrier, avant de la poser sur cet anneau, la presse légerement sur un petit cône en pariant qui se trouvo à sa portée; d'autres fois encore, au lieu de la renverser, il la place droite et pose l'auneau par dessus.

Son importance.

Un point essentiel dans le garnissage, c'est qu'il soit exécutei avec rectitude, symétrie et propreté. La pièce la plus soignée, tant au figomage qu'à la décoration, sera toujours sans mérite si la garniture y est appliquée de travers. C'est un des points principaux qui distingueut les fafonces anglaises.

On reconnuit, à la première vue, que l'on a fait là une étude approfondie des formes à donner aux garnitures, surtout aux anses, et de la manière de les placer.

Résultats remarquable obtenus en Angleterre. Que l'on eximine la première théière anglaise en terre commune recouverte de vernis brun, el Ton un manquera pas de recomaître qu'elle se présente avec des avantages que n'offre pas la même pièce en porcelaine sortant des usines du continent : l'ause, d'une forme gracieuse et résistante, pent être prise à pleine main et présente à sa partie supérieure un appui pour le pouce, tandis qu'elle est, en outre, prolongée au-dessus du couvercle pour retenir celui-ci, lorsque l'on incline la théière.

Ce que nons disons de cette pièce pent se répéter d'une manière générale, et il semble que le mot d'ordre actuel du potier anglais lui commande de ne laissersortir de ses mains que des objets confortables, c'est-àdire, simples, élégants, commodes et solides.

Nons reviendrons sur cette question de la maind'œuvre et des moyens de l'améliorer dans le chapitre que nous avons spécialement consacré aux travailleurs des poteries du Staffordshire.

Comme suite au garnissage, nous avons encore à signaler quelques travaux spécianx qui s'y rattachent, tels que le découpage des corbeilles et le percement des petits trous daus les plaques destinées à servir de filtres à café. Chez Wedgwood on emploie pour ce travail une petite presse, très-bien disposée, à l'aide de laquelle huit cents à mille trous, de moins d'un demi-millimètre de diamètre, sont percés d'un seul coup, avec netteté et régularité, daus une plaque pour filtre de neuf centimètres de diamètre.

Quoique certains produits soient décorés de diverses manières avant de passer à la cuisson, nous allons cependant nous occuper de cette dernière opération, en réservant tous les modes de décorations pour un chapitre à part.

## CHAPITRE V.

DE LA CUISSON,

Caisson. - Fours. - Le four droit, rond à alandiers avec enveloppe ovoïde ou conique (hôle, en Delgique, et houet, en Augleterre), représenté fig. 40, est le seul en usagre dans tout le Staffordshire, tant pour la porcelaine que pour la fateuce.

Nouveau four à En Écosse, ou voit parfois des fours légèrement ellipfiques, et là ainsi que dans le Nord, l'enveloppe extérieure n'existe pas toujours.

Dans la cuisson à feu nu ou saus cazettes, comme cela se pratique pour les faïences grossières, les grès, les tuyaux, les briques réfractaires, etc., on a adopté récemment, par toute l'Augleterre, le four rond modifié comme on le voit par les fig. 42, 43, 44 et 45. Assez souvent, ces fours sont entourés d'une enveloppe circulaire BB BB, de 2 mètres à 2 mètres 50 de hauteur pour préserve les fours de l'action des courants d'air; parfois cet abri est formé par des briques posées sans mortier ou par des produits ayant déjà subi la cuisson. Ce qui caractérise principalement ce four, comme le

Cheminée intérieure annulaire,

Ce qui caracterise principalement ce four, comme le montrent les figures, c'est qu'il est chauffé à la fois par la flamme directe et par la flamme en retour.

Dans les fours ordinaires à faïeuces fines, avant d'être admis librement dans le laboratoire, les produits de la combustion doivent, comme on sait, parcourir des cheminées verticales A, A, A, A, de l à 2 mètres en moyenne de hauteur, disposées à l'embouchure des foyers dans l'intérieur du four, fig. 40 et 41, et de manière que la paroi elle-même de celui-ci en forme un côté.

La petite partie de la flamme de chaque foyer qui ne monte pas par cette cheminée passe sous le pavement et débouche au centre par une ouverture E circulaire de 30 centimètres en moyenne de diamètre.

Dans les nouveaux fours à grès, ces diverses cheminées ent en quelque sorte été remplacées par une seule cheminée annulaire (fig. 42, 43, 44 et 45), forraée par une cloison mines circulaire élevée daus le four à 10 ou 15 centimètres de distance de sa paro intérieure, et jusqu'à 2 mètres ou 2 mètres 50 centimètres environ de hauteur ou, en d'autres termes, jusqu'à 30 ou 40 centimètres en dessous de la naissance de la voité du dôme.

Contrairement encore à ce qui a lieu pour les fours ordinaires, le dôme est fermé et les produits de la combustion ne peuvent s'échapper que par le trou central ménagé dans le pavement et communiquant par des ennaux horizontaux avec les cheminées verticales I I I I, construites dans l'épaisseur de la paroi même du four, entre les alandiers.

Parfois l'extrémité supérieure de ces cheminées est couchée sur le dôme du four et débouche au sommet de celui-ci, dans une cheminée centrale GG, fig. 42, de 1 à 2 mètres d'élévation, supportée par le dôme du four, mais le plus souvent, chacune d'elles s'élève séparément et sur un seul alignement, fig. 43, jusqu'à un mètre environ au-dessus du four.

Il résulte de cette disposition que l'intérieur du four est chauffé bien uniformément par la flamme qui monte librement dans l'espace annulaire pour redescendre à travers les produits et gagner les carneaux intérieurs

Cheminée latérale.

— Disposition.

Marche du four.

et les cheminées latérales en passant par l'ouverture centrale ménagée dans le pavement.

Résultats obtenus.

Nous avons vu plusieurs fois défourner des fours construits sur ce principe et toujours les produits qui en sortaient étaient cuits bien également, dans toutes les parties du laboratoire. Il n'y a pas de doute qu'avant parties de laboratoire. Il n'y a pas de doute qu'avant faiences fines. L'ouverture ménagée dans le dôme et fernaée par une plaque réfractaire sert pour l'admission de la lumière pendant le chargement, et au besoin pour lâter le refroidissement.

Les essais que nous avons vu faire pour y cuire en biscuits des objets en pâte de cailloutage ont toujours parfaitement réussi.

Four à flamme intérieure renversée que nous avons proposé et employé.

Il se rapproche, du reste, beaucoup du four à flamme intérieure renversée, fig. 46 et 47, auquel nous avons été conduits, après de longues recherches, et que nous avons employé longtemps pour la cuisson des faiences tant en biseuits qu'en vernis à Maestricht, où il nous a toujours donné d'excellents résultats à la fois sous le rapport de l'uniformité de la cuisson et de l'économie du combustible.

Marche de ce four.

Cet appareil est, comme ou voit, fermé à sa partie supérieure et les produits de la combustion ne peuvent s'échapper que par les ouvertures A.A. BBB, percées vers la partie inférieure de la cheminée ceutrale. La flamme, au sortir des alandiers, s'élève verticalement contre les parois jusque prés du d'ôme pour redescendre ensuite en se tamisant à travers les piles de cazettes et pour atteindre les susdites ouvertures à la base de la cheminée centrule CC. Les tlèches de la fig. 46 indiquent le parcours de la flamme. Les quatre petites ouvertures O que porte la cheminée en dessous du pavement, et le vide annulaire DD, servent à douner issue vers la cheminée à la petite quantité de flammes qui passent sous le pavement.

Les fig. 48 et 49 indiquent le mode de construction adopté pour la cheminée centrale. Elle a 80 centimètres de diamètre intérieur, et sa paroi, qui n'a que dix centimètres d'épaisseur, est parfaitement étanche à l'air. Pour arriver à ces résultats, elle a été formée avec des briques circulaires de 10 centimètres d'épaisseur sur 20 centimètres de longueur et 10 de hauteur. Chacune de ces briques porte, au milien des faces verticales de contact, une rainure semi-cylindrique de 2 à 3 centimètres de diamètre, de manière qu'il reste, entre deux briques placées à côté l'une de l'autre, une ouverture circulaire verticale de ce diamètre. Un lit de briques étant en place, ces ouvertures sont remplies avec de la pate réfractaire bien tassées. Voir fig. 49

De plus, comme les briques des divers tas sont placées à joints recouverts, fig. 48, le système devient ninsi parfaitement imperméable à l'airet, après quelques cuissons, il semble d'une seule pièce.

Le four représenté fig. 47 bis et 47 ter offre les mêmes dispositions générales que celui des fig. 46 et 47. La principale différence qu'il présente, c'est que les flammes des divers alandiers out été réunies derrière la cloison circulaire HHH, comme il a déjà été indiqué pour les fours représentés fig. 42 et 43, 44 et 45.

Construction de la cheminée centrale.

C'est une excellente disposition qui ne peut pas manquer de se généraliser.

De plus, on a supprimé ici la partio supérieure de l'enveloppe extérieure ; cette modification paraît moins heureuse quo la précédente, car elle ne peut manquer de nécessiter le placement d'un toit ou d'un revêtement imperméable, métallique ou autre, sur le dôme du four, pour l'abriter de la pluie.

Co four, très-simple et très-rationnel, a été adopté en dernier lieu à la grande usine de Tamworth, dont il sera parlé plus loin; seulement, là il était un peu moins grand, surtout moins haut, et, si j'ai bien vu, les foyers étaient sans grilles, enfin le plancher ou pavement n'existait pas : il était remplacé par deux rangs de briques réfractaires placées do champ et do manière à laisser entre elles des espaces suffisants pour le passage de la flamme.

Relation entre la qualité du combustidu four.

Un point auquel on attache une haute importance duante du combusti-ble et les dispositions en Angleterre, pour déterminer la dimension des fours à faïences, c'est la qualité du combustible employé, On comprend qu'avec des houilles à longues flammes, il sera permis d'agrandir le four jusqu'à des limites qui ne conviendraient plus pour des houilles sèches.

> Il faut aussi tenir compte de l'état dans lequel la houille est employée, car, brûlée en gros morceaux. comme cela se pratique en Angleterre, son action est plus vive et peut plus facilement se transmettre au loin que lorsqu'on l'emploie à l'état de roulant, c'est-à-dire avec moitié menu, comme cela se voit si souvent sur le continent.

En consultant des notes que j'ai recueillies dans le Les fours de très-Staffordshire, en 1857, j'y vois que l'on était beaucoup n'ont pas en de sucplus partisan alors qu'à présent des fours de trèsgrandes dimensions. — On en citait à cette époque de 5.mètres 70 centimètres, 6 mètres et plus de diamètre, à Hanley.

grande dimension ces en Augleterre.

Pendant ma longue exploration de mil huit cent soixante-trois, les plus grands que j'aie vu employer ne dépassaient pas cinq mêtres 50 centimètres de diametre, et encore ceux atteignant cette dimension étaient-ils bien rares.

Pour une telle largeur de four, il faut faire usage d'un foyer spécial destiné uniquement an chauffage de la partie centrale du laboratoire. Ce fover, disposé comme les antres et placé entre deux de ceux-ci, n'a d'autre débouché pour les produits de sa combustion que l'ouverture ménagée au centre du pavement. Le diamètre de cette ouverture est alors un peu plus grand que dans le cas ordinaire.

Quant à la hauteur, elle dépassait légèrement le diamêtre lorsque celui-ci était de moins de 4 mètres. Actuellement avec les fours de 4 mètres 50 centimètres à 5 mètres de largeur, c'est le contraire qui a lieu, c'est-à-dire que la hauteur ne dépasse pas 4 mêtres et 50 centimètres. Outre les difficultés que les ouvriers éprouvent à élever les cazettes à une trop grande hauteur, on comprend que la consommation de celle-ci doit s'accroître en raison de cette hauteur, par suite de la charge que celles du bas des piles

ont à supporter.

Il faut, en outre, remarquer que l'uniformité de la cuisson est très-difficile à obtenir, surtout pour les biscuits, dès que la hauteur dépasse 4 mètres 50 centimètres à 5 mêtres.

Fours elliptiques.

J'ai vu à Glasgow quelques fours qui, au lieu d'être ronds, étaient légèrement elliptiques. Leur grand axe dépassait 5 mètres 50 de diamètre; mais, malgré cela, leur cube intérieur n'était pas supérieur à celui des grands fours du Staffordshire; de plus, on n'était nullement satisfait de leur marche.

Il serait du reste fort étonnant qu'il en fût autrement. N'y a-t-il déjà pas assez de causes d'irrégularité dans la cuisson avec les fours ronds bien symétriques, sans en provoquer de nouvelles par des formes irrégulières?

Nombre de foyers.

Pour les fours le plus communément employés, de 4 mètres 50 à 5 mètres, dix fovers suffisent.

Les dimensions moyennes de ces foyers sont de 0<sup>m</sup>60 de largeur sur 0<sup>m</sup>70 de longueur; pour les fours à biscuits, ils sont rarement munis de grilles, tandis que c'est le contraire qui a lieu pour ceux à vernis.

L'emploi des grilles tend à se généraliser et il est facile de prévoir qu'il n'y aura bientôt plus que les foyers exclusivement alimentés avec de la grosse houille qui n'en seront pas munis.

Avantage des foyers à grille. Les foyers à grille, par le fait même qu'ils donnent plus de flammes et moins de fumée que les autres, sont plus économiques. Le nettoyage y est aussi beaucoup plus facile, sauf dans le cas où, on n'a à sa disposition que de la houille sulfureuse dont les scories empâtent et corrodent les grilles. Dans ce cas, il convient de n'employer que des grilles à barreaux trés-hauts : 10 à 15 centimètres, et très-minces, 2 centimètres tout au plus, lesquels ont l'avantage de résister deux à trois fois autant que les autres.

En Belgique, où l'on fait généralement usage du charbon tout venant pour la cuisson de la faïence, l'emploi des grilles est indispensable. Il arrive même que lorsque ce charbon est fort collant et renferme trop de menu, les grilles ne suffisent pas pour empêcher la production d'une grande quantité de fumée, Il conviendrait alors, et ce serait, croyons-nous, un grand perfectionnement, d'employer des foyers fumivores, ainsi qu'il sera dit plus avant.

Malgré la dépense qu'occasionne la construction du Enveloppes de fours pour prévenir horel ou hôle, les avautages qui en résultent sont trop les courants d'air. grands pour qu'il soit permis de le supprimer. D'ailleurs la meilleure recommandation à donner en faveur de cette enveloppe, c'est de dire que l'on ne trouverait pas actuellement dans toutes les usines du Staffordshire une douzaine de fours qui n'en soient pas munis.

Cette enveloppe, qui était primitivement à peu près conique, reçoit maintenant la forme plus élégante indiquée par nos dessins (fig. 40 et 46), c'est-à-dire légèrement ovoïdale vers le bas et en goulot de bouteille vers le haut. Outre les petites ouvertures pour l'admission de l'air ménagées à la partie inférieure, cette enveloppe a une porte vers l'extérieur pour le service des

foyers et une à son point de contact avec la chambre d'enfournement, exactement vis-à-vis de la porte du four.

On comprend que ponr éviter l'influence nuisible des courants d'air, la porte communiquant à l'extérieur doit étre placée entre deux alandiers. D'ailleurs ces portes doivent être soigneusement fermées pendant tonte la durée de la cuisson.

Dans quelques cas très-rares, le four n'est pas placé au centre de l'enveloppe, le côté de la porte étant le plus éloigné, et cela afin d'avoir un peu plus d'espace autour de celle-ci au moment du défournement. Ce qui a été dit ci-dessus des fours elliptiques peut encorve s'appliquer ici.

Epoisseur des parois du four. On peut dire que généralement les fours ont des parois plus épaisses en Angleterre que sur le continent.

Ontre l'accroissement de solidité, il en résulte une économie notable de combustible. C'est un fait que j'ai souvent eu l'occasion de vérifier. Les rentrées d'air vers l'intérieur du four qui ont lieu à travers des parois minces sont à peu près impossibles dans les fours anglais.

Le surcroit de dépenses de premier établissement est amplement compensé par tous ces avantages.

Grande hauteur des carneaux. Un autre point essentiel, c'est de donner un excès de hanteur aux carneaux qui conduisent une partie de la flamme sous le pavement du four.

De cette façon les nettoyages n'ont plus besoin d'être anssi fréquents et la cuisson des parties inférienres est plus régulière. En général on donne jusqu'à 35 et 40 centimètres de hauteur à ces conduits dans le Staffordshire.

Quant aux ouvertures percées dans le dôme pour Ouvertures pour réchappement de la l'échappement de la flamme, il serait assez difficile de flamme donner des règles fixes pour leur disposition et leur dimension.

Dans certains fours, on remarque deux rangées de ces ouvertures à des niveaux différents en-dessous du tron central. D'autres fois, il n'en existe qu'un seul rang et cnfin on voit des fours où le dôme n'est percé qu'à son sommet ou à sa partie centrale.

Dans ce dernier cas cette ouverture unique a recu un diamètre suffisant pour livrer passage à tous les produits de la combustion.

Cette disposition peut être bonne pour faciliter la production d'une atmosphère réductive dans le four, comme cela est parfois nécessaire, notamment dans la cuisson des parians, afin d'arriver à la belle teinte jaune si recherchée; mais, d'autre part, les petites ouvertures ménagées à la partie movenne du dôme entre les alandiers facilite le travail du cuiseur en lui permettant de juger sans peine de la marche de chaque foyer.

Lorsque le four doit servir pour des produits exigeant un refroidissement très-lent, tels que les carreaux de pavements à dessin incrusté dans le genre des anciennes mosaïques, il est préférable que le dôme ne soit percé que d'une seule ouverture, pour faciliter la fermeture du four après la cuisson.

A la hauteur de l'œil du cuiseur, la paroi du four est percée au-dessus de chaque fover d'une ouverture qui a recu le nom de visière et qui sert à juger de la marVisières.

che des foyers et de la cuisson. Lorsque la flamme est trop longue et peu claire, l'ouvrier ouvre le régulateur M M (fig. 40 et 46), qui sert à admettre l'air fraisà la partie supérieure de l'alandier. Il parvient ainsi à provoquer la combustion de l'oxyde de carbone, vers la partie inférieure du four et à l'échauffement de cette partie.

Fermeture des visières. En Angleterre, ces visières PP sont circulaires et fermées exactement par un tube garni d'un verre et parfois d'une petite valve mobile.

C'est bien à tort qu'on ne les ferme pas dans beaucoup de fabriques du continent : outre l'augmentation de dépense de combustible qui en résulte, il entre ainsi dans le four une certaine quantité d'air froid, qui est souvent nuisible. Dans certains fours, au moins sur le continent, on ménage, à trois mêtres environ de hauteur, un second rang de visières NN. Celles-ci, placées entre deux alamdiers, n'ont que deux à trois centinétres de diamètre, et comme elles ne servent que rarement, elles sont fermées par un bouchon plein en terre réfractaire.

Comment on prévient la chute des matieres étrangères dans le four. En hiver, lorsque l'enfournement a lieu pendant de grands vents, il arrive souvent que des grains de matières étrangères viennent tomber sur les produits dans les cazettes.

S'il s'agit d'une cuisson en vernis, les pièces atteintes sont alors souvent tachées et presque sans valeur. C'est afin de parer à ce grave accident que les cazettes contenant des pièces en porcelaine sont généralement re-

couverte d'une plaque qui descend dans leur intérieur jusqu'en dessous du bord. Ce moven n'est pas applicable pour la faïence; il en résulterait un surcroit de dépense que ne comporte pas le bas prix de la marchandise.

Voici à quel procédé plus économique on a eu recours dans quelques fabriques du nord de l'Angleterre ; Ou a place horizontalement, à 40 ou 50 centimètres audessus de l'ouverture centrale du dôme, une plaque métallique ou en terre réfractaire un peu plus grande que cette ouverture et qui s'oppose jusqu'à un certain point à la chute des corps étrangers dans le fonr. Le seul inconvénient qu'elle présente, c'est qu'elle diminue la clarté à l'intérieur.

Le remplissage des cazettes et leur mise en piles dans Encastage et enle four constituent ce que l'on appelle l'enfournement, l'artout dans les établissements anglais ce travail est exécuté par des hommes. Le poids des grandes cazettes, qui atteint jusqu'à 15 à 20 kilogrammes lorsqu'elles sont remplies, est trop élevé pour que des femmes puissent les soulever et les transporter avec les précautions requises pour ne pas déranger les objets qu'elles contiennent. Les cazettes sont généralement ovales, rondes on carrées.

La forme ovale, étant considérée comme plus avantageuse et d'un maniement plus facile que la ronde, est beaucoup plus répandue. Sur le continent et surtout en Belgique, c'est comme on sait la forme ronde qui prévaut.

Quant aux cazettes carrées, elles ne servent que pour la cuisson des assiettes en vernis lorsqu'on les place de champ, comme cela se pratique en Angleterre.

Les conditions essentielles d'un bou encastage peuvent se résumer comme suit : il finit que chaque objet soit placé d'une manière stable, dans le plus peit espace possible et de façon à pouvoir résister, autant que possible, aux causes de déformation dues à la retraite et surtont au ramollissement plus ou moins grand de la faience, qui a toujours lieu pendant la cuisson.

Ce qui précéde doit s'appliquer à la cuisson en biscuit comme à celle en vernis; mais dans ce dernier cas los difficultés sont bien plus grandes, car alors chaque pièce doit en quelque sorte être isolée dans la cazette on au moins ne reposer que sur un petit nombre de points.

Ces difficultés sont d'ailleurs proportionnelles au degré de ramollissement que subit l'espèce de pâte nise, en œuvre ou à son degré de fusibilité, à la température nécessaire à la cuisson. Elles atteignent done leur maximum dans le travail de la procedaire, et l'on pent même dire que cette poterie par excellence leur doit en majeure partie son haut prix, cause ordinaire de la préférence qui est accordée à la faience.

La conditiou relative à l'espace occupé par chaque pièce paraît être celle à laquelle le faïencier auglais attache la moindre importance.

A vrai dire, il paye le combustible 15 à 20 p. c. moins cher que nos principales usines, mais une autre raison qui le détermine bien plus à ne pas trop rapprocher les pièces, au moins les principales, c'est qu'il prévient ainsi leur contact et qu'il assure leur réussite tout en augmentant notablement leur qualité sous le rapport du brillant du vernis.

En mettant trop de pièces dans une cazette, afin de pousser l'économie des frais de cuisson à ses dernières limites, il arrive parfois que l'atmosphère qui environne chaque pièce étant trop restreinte ou en quelque sorte génée dans ses mouvements, le brillant de la glaçure est moins uniforme et surtout moins parfait que lorsque chaque pièce occupe un plus grand espace.

C'est surtout lorsqu'il s'agit de la cuisson d'impressions ou de couleurs fondues ou flowing, comme on les appelle, que ce fait est le plus apparent.

Dans les quelques établissements du continent où j'ai Encastage par des vu les femmes employées à l'encastage, ce n'était que pour des pièces spéciales, comme les assiettes par exemple, qui sont cuites la première et la deuxième fois dans des cazettes particulières moins grandes et par conséquent moins pesantes.

Dans ce cas, le travail delicat de l'encastage pourrait probablement être aussi bien fait par des femmes que par des hommes.

Les faïenciers anglais ne sont ponrtant pas de cet avis, tellement est haute l'importance qu'ils attachent à cette opération si simple en apparence.

A quoi sert, en effet, de bien finir une pièce si, posée de travers dans la cazette, elle doit sortir du four gauche et en rebut?

Dans les établissements modèles, on ne place qu'une Comment on codouzaine d'assiettes en cru les unes sur les autres pour cru. la cuisson en biscuit. Ces assiettes sont supportées par une autre déjà biscuitée, un peu plus grande, plus

épaisse et bien droite; enfin une seconde, également cuite et bien choisie, est renversée sur le tout.

Projection du sable entre les pieces. En tournant cette pile devant lui, l'ouvrier projette légérement dans les intervalles des pièces une poignée de sable à grains assez gros, puis il la place dans une cazette bien fuçonnée à fond parfaitement plat, recouvert d'une faible couche de sable tamisé.

Le vide restant de cette cazette qui est souvent de forme ovale est rempli par d'autres pièces.

Avec de semblables soins, la réussite est à peu près assurée, et si le prix de revient est légérement augmenté, la valeur définitive des produits obtenus s'est accrue dans une proportion beaucoup plus forte.

Sur le continent on a employé en dernier lieu, pour cette cuisson, des cazettes sans fond ou au moins dont le fond ne se compose que d'un petit rebord circulaire de trois à quatre centimètres de largeur. Le diamètre des cazettes ne dépassant guère celui des assiettes, c'est sur ce bord que repose l'assiette épaisse en biscuit qui supporte la pile. Dans ce cas, voici comment a lieu la mise en place : L'ouvrier pose verticalement sur la table, devant lui, un rouleau en bois de 15 centimètres environ de diamètre et d'une hauteur un peu plus grande que celle de la cazette. Il place ensuite sa cazette sans fond autour de ce rouleau, sur lequel il apporte la pile d'assiettes. En relevant la cazette, il emporte en même temps cette pile. Le dessous du support de la pile dépasse souvent un peu le bord inférieur de la cazette ; mais cette partie s'applique dans le creux de l'assiette supérieure de la pile qui est en-dessous. En Angleterre,

où cette assiette est renversée, comme il a été dit, il y aurait peut-étre un peu de place perdue; mais au moins il y aurait toujours diminution de poids de la cazette et conséquemment économie de combustible pour la chauffer.

La projection d'une faible quantité de sable entre les produits et dans l'intérieur de ceux qui sont creux, a lieu dans tous les établissements du Staffordshire.

Le sable à gros grains et de teinte rougeâtre que l'on emploie a principalement pour but de préserver les objets de la flamme, de la fumée et des cendres; il facilité en outre le nettoyage après la cuisson.

Lorsqu'il s'agit de soutenir les objets pour prévenir leur déformation, ou de les empêcher de se coller, on fait usage d'une plus grande quantité de sable et souvent on le remplace par du silex broyé très-fin. C'est dans cette poudre que sont encastées les pièces en porcelaine tendre phosphatée, telles que plats, sous-detasses, assiettes, etc. La place de chaque pièce est alors marquée à l'aide d'un moule préparé à cet effet et de façon surtout à ce que rien ne puisse gêner la retraite.

Il est pen d'opérations industrielles où le combustible soit employé d'une manière moins économique que dans bie la cuisson des fafences, Comment en serai-i-il autrement avec des fours non continus, mal disposés pour utiliser toute la chaleur développée, et d'autre part les produits, au lien d'étre exposés directement à l'action du feu, étant enfermés dans des caisses ou cazettes formées d'un corps trè-mauvais conducteur de la chaleur (ar-gille réfractaire) dont la flaume ne peut même atteindre que les flancs ou les parois verticales, enfin la masse ou le poids des cazettes étant tel qu'il dépasse la plu-

1 tilité de ce sable.

Excis de consommation de combustipart du temps, celui des objets qui y sont renfermés? Une cazette de grande dimension pour jaties on petits obs pèse jusqu'à 12 kilogrammes, tandis que les pièces que l'on peut y loger pour la cuisson en vernisne pésent pas plus de 6 kilogrammes. Une cazette à assiettes pèse 7 à 8 kilos, et les 15 à 16 assiettes qu'elle peut contenir ne pèsent que 4 kilos environ.

Le poids des marchardises ne depasse guére le Bers du poids des cazelles.

On peut donc dire que dans un four à vernis la marchandise à cuire ne constitue que le tiers de la masse à chauffer. Les deux autres tiers étant formés par les cazettes.

La proportion est un peu meilleure pour la cuisson en biscuit, mais la différence n'est pourtant pas grande.

C'est pour remédier à cet excès de consommation de combustible que l'on a si souvent proposé des fours de systèmes nouvenux, tels que ceux dits continus et conchés, ceux verticaux et à plusieurs étages, etc.; mais, jusqu'à présent, ces fours ont reçu peu d'applications.

Pent-étre trouverat-ton plus tard un mode de cuisson on de chauffage qui permettra la suppression des cazettes. Peut-étre aussi découvrirat-ton un métal moins cher que le platine, pouvant comme lui supporter la haute température des fours à faiences et par conséquent servir pour la fabrication d'enveloppes s'oppossut moins au passage de la chaleur que les cazettes actuelles. Jusque-là on peut dire que cette partie de la fabrication est celle qui est le plus en retard.

Qualité de la houille employée dans les faienceries en Augleterre.

Pour la cuisson et la décoration des faiences, aussi bien dans le Staffordshire qu'à Newcastle et à Glasgow, on fait généralement usage de grosse houille on au moins de tout-renant, formé presque exclusivement de morceaux de la grosseur du poing et au-dessus. Ce charbon est en outre remarquablement pur: les parties sulfureuses surtout y sont très-rares. Le peu de cendres qu'il donne sont blanches et légères. Enfin, il brûle avec une longue flamme presque comme du bois. Sous plusieurs rapports, il se rapproche, ainsi qu'il a déjà été dit, du charchon exploité en Belgique (au Couchant de Mons), sous la dénomination de Charbon Flénu, mais il est plus chaud que celui-ci, et parmi nos charbons collants nous n'avons que la qualité dite de Mariemont, exploitée au Centre (levant de Mons) qui, sous ce rapport, puisse lui être comparée.

Nous croyons qu'un mélange formé par part égale de charbon Flénu et de charbon de Mariemont se rapprocherait beaucoup de la qualité employée dans les établissements céramiques de l'Angleterre.

Houilles belges pouvant remplacer celle du Staffordshire.

Le travail délicat dont il s'agit ne réclame pas seulement un combustible bien pur, donnant beaucoup de flamme et de chaleur, il exige en outre que ce combustible soit toujours parfaitement de même qualité, chaque cuisson servant en quelque sorte de point de comparaison ou de mesure pour les cuissons sui vantes. Sous ce rapport, le potier anglais est supérieurement bien servi; mais son confrère belge n'aurait pas non plus à se plaindre s'il était placé de manière à pouvoir s'approvisionner facilement au Flénu ou au Centre et mieux encore dans ces deux points simultanément.

On met ordinairement le feu vers 5 ou 6 heures du Cuiseou; allumage des feux; c'est un des deux aides cuiseurs qui est chargé du bois.

de ce travail. A cet effet, il allume sur le sol daus le hôle même du four, ou tout à côté daus la cour de l'usine, un assez fort feu de houille. Lorsque ce feu est bien en activité, il le divise en autant de parties qu'il y a de foyers, et chacune de ces parties sert a allumer un foyer. Il importe beaucoup que tous ceux-ci soient mis en train en même temps et conduits bien également, mais lentement et progressivement pendant une douzaine d'heures.

Le chef cuiseur, avec un second aide, commence alors à remplir les foyers de combustible et à les activer.

De toutes les opérations délicates et difficiles de la fabrication des poteries, la cuisson est bien celle qui réclame le plus de soins et d'intelligence. C'est de là principalement que dépend la réussite des produits et souvent la prospérité de l'établissement.

Conduile du feu.

Il importe surtout de conduire le feu bien également dans toutes les parties du four, pour que certaines marchandises ne soient pas fondues alors que d'autres seraient à peine cuites.

Pour empécher le feu de monter trop rapidement dans le four, on ouvre partiellement les régulateurs comme îl a déjà été dit. Il y a ainsi diminution de la quantité d'air qui traverse le foyer, et les gaz comburables qui en sortent sont brûlés directement au-dessus par le jet d'air admis.

Comment on empeche les produits de jaunir. Il ne faut pourtant pas laisser entrer un excès d'air, car alors il y a refroidissement du four plutôt qu'échauffement, surcroît de dépense en combustible et en outre production de flammes oxidantes qui jaunissent les produits en peroxidant l'élément ferrugineux qu'ils penvent contenir.

J'ai vu plusieurs fois des ouvriers anglais qui, pour empêcher le feu de monter trop rapidement ou pour monter trop rapidesoustraire la partie supérieure du four à son influence lorsqu'ils jugeaient qu'elle était assez avancée, préféraient faire deux grandes percées de 20 centimètres environ de diamètre : l'une à la partie supérieure de la porte et l'autre au même niveau, mais à l'arrière du four, plutôt que d'ouvrir trop largement les régulateurs.

cher la chaleur de

Un autre point non moins important c'est de conduire tous les alandiers avec la même activité, pour qu'ils puissent être arrêtés au même moment, car il est très-difficile d'obtenir une cuisson parfaitement égale, lorsqu'il faut maintenir quelques fovers en feu longtemps après les autres.

C'est souvent la conduite peu soignée des premiers feux qui occasionne cet inconvénient, mais il peut aussi résulter de l'action des courants d'air sur l'un ou sur l'autre des fovers.

Dans nos fours à flamme intérieure renversée et à cheminée centrale, fig. 45, les feux marchent toujours avec une grande régularité et une parfaite égalité.

Jusqu'à présent on n'a pas encore tronvé un pyromètre simple qui pût fournir avec exactitude, à un d'avancement de la moment quelconque, la température d'un point donné du four.

Méthodesado pour juger du degré cuisson.

Le pyromètre de Wedgwood, dont on peut lire la des-

cription dans tous les traités de physique, est basé comme on sait sur la retraite des terres. Les indications fournies par cet appareil, ontre qu'elles n'offrent rien d'absolu, sont loin d'être rigoureus-ment exactes; elles pourraient simplement servir comme terme de comparaison. C'est saus doute pour ces raisons qu'il n'est que très-rarement employé en Augleterre.

Pyrometre de Bochiteschman. Dans quelques usines du coutinent, Boch-Buschman Ia introduit avec d'heureuses modifications : la piève en pâte de faîence a reçu une autre forme qui a permis de l'agrandir considérablement. De plus, au moyen d'une aiguille formant levier condé, comme on le voit en AB, fig. 50, le cuiseur peut apprécier de très-petites variations de lougneur de la pièce d'essai. De cette façon on obtient un pyromètre qui, s'il ue fournit pas des indications rigoureuses, est au moins pratique.

Le cuiscur anglais, confiant dans son savoir et surtout dans son expérience, juge du degré de cuisson par la dureté, la sonorité, la conleur et le happement à la langue des petites montres on pièces d'essai qu'il retire de temps en temps du four.

Montres pour le biscuit. Pour la cuissou en biscuit res pièces sont simplement des fragments d'objets cassés en cru. On les choisit assez bombés, de 4 à 5 centimètres de côté, et on perce au milieu un trou d'un centimètre environ de diamètre, qui permet de les retirer du four au moyen d'un petit crochet en fer.

Montres pour le vernis. Pour le four à veruis, ces pièces sont souveut façonnées exprès, à cause de la difficulté que présenterait la

préparation des fragments de biscuit. Elles out la forme de grands dés à condre, percés à chaque bout, et dont l'un des bords est légérement replié intérieurement pour faciliter l'enlèvement à l'aide du crochet. Ces montres, avant subi une bonne euisson en biscuit, sont marquées de quelques larges traits de couleurs sensibles au feu, telles que le rouge et le violet, puis elles sont données en vernis.

D'autres montres, encore plus généralement employées pour le vernis, sont sphériques, de 2 centimètres de diamètre environ, et percées d'un trou de 7 à 8 millimètres, qui permet de les saisir avec le crochet. Ces boules, formées d'une argile ferrugineuse, prennent, sous le vernis très-plombifère dont elles sont reconvertes, une teinte rouge de plus en plus foucée, proportionnellement au fen qu'elles subissent, C'est par comparaison que l'on peut le mieux juger de cette teinte. Aussi chaque eniseur a-t-il touionrs en poche les montres des dernières fournées qui ont le mieux réussi.

Pour éviter les inconvenients qui peuvent résulter des changements de composition de ces diverses pièces d'essai, on en fabrique un grand nombre à la fois.

Généralement on place quelques-unes de ces pièces à deux hauteurs différentes sur le devant et sur l'arrière tres dans le four. du four, vis-à-vis des ouvertures d'un décimètre carré environ qui ont été ménagées à cet effet, d'un côté dans la paroi du four et de l'antre dans la maconnerie qui en ferme la porte. Ces onvertures doivent être fermées et lutées soigneusement avec de l'argile et ne rester ouvertes que le moins de temps possible, pour l'enlèvement des montres.

Placement des mon-

Celles-ci sont placées par le cuiseur lni-même dans des cazettes ordinaires, percées sur l'un de leurs côtés d'une faible ouverture semi-covale. Afin de les soustraire autant que possible à l'influence des courants d'air et de la fumée, cette ouverture est fermée par un petit morceau de biscuit légérement luté, que le cuiseur fait tomber avec son crochet quand il veut prendre la première montre.

béfauts de cuisson.

Avec des pâtes convenablement composées, et dans lesquelles il n'entre que des matériaux choisis et bien préparés, la cuisson des produits est plus facile; mais combien de mauvaises chances sont encore à comir! Des deux principales : celle d'un manque de feu et celle d'un excès de feu; celle-ci est la plus à craindre, car en défournant un four à biscuit, s'il est reconnu que certaines parties u'ont pas en assez chaud, ou pent encore les remettre dans un autre four, tandis que dans le cas d'un excès de feu, il n'y a pas de reméde. Les pièces, trop dures pour prendre le vernis, et souvent gauchies et déformées, sont complétement saus valeur.

Bien pénétré de ce fait, le cuiseur anglais, dont l'habileté, on pourrait dire l'intelligence, est des plus remarquables, laisse parfois, lorsqu'il y est forcé, certaines parties du four un peu en retard, plutôt que de surchauffer ou de brûter les autres.

J'ai vu de temps en temps défourner des biscuits tendres et qu'il fallait faire rentrer une seconde fois au four; mais j'ai bien rarement vu des pièces altérées par un excès de feu.

Enfumage.

Dans la cuisson en vernis des faïences fines, il arrive quelquesois que des pièces prennent une teinte jaunâtre. On admet que cet accident provient de l'introduction d'un excès d'air dans le four : d'où résulte, aiusi qu'il a déjà été dit, la peroxydation du fer (Dunas, Traité de chimie). Cette explication semble d'autant plus fondée qu'en cuisant dans une atmosphère chargée de gaz réductifs, l'on obtient une teinte plus blanche.

Une expérience que j'ai plusieurs fois renouvelée semble aussi la confirmer : du biscuit ayaut été placé dans la fumée d'un foyer ordinaire, assez longtemps pour être complétement noir, puis passé dans le vernis, sort du four, après la cuisson, plus blanc que s'il n'avait pas subi l'épreuve. Il faut pourtaut éviter les fumées à certains moments, surtout peude temps avant que le vernis commeuce à entrer en fusion, car alors elles noircissent, de temps en temps, quelques-uns des produits. Il y a dans ce cas réduction du plomb entrant dans la glaçure, et celle-ci devient complétement noire.

Heureusement que cet accident est très-rare, car les pièces qui en sont atteintes ne peuvent plus être corrigées même par de nouvelles cuissons.

Cette altération présente cela de commun avec la précédente qu'elle se localise dans quelques points du four et même d'une cazette, preuve du peu d'homogénéité de l'atmosphère qui y règne.

Après sa première cuisson la faïence anglaise est Qualités su dure, douce au toucher, et seulement assez happante à gais, la langue pour bien prendre le vernis.

res des biscuts on-

Sous le rapport de la fiuesse du grain, et du poli des

pièces, on arrive bien rarement à cette perfection sur le continent. Ce fait n'a d'ailleurs rien qui doive surprendre si Ton tient compte de la différence, souvent fort grande, qui existe entre la marche suivie de part et d'autre, pour la préparation des pâtes. En procedant dans les usines belges suivant la méthode anglaise décrite ci-devant, nul doute que l'on arrivera au même résultat.

Travail de la pôte très-dure. Il faut toutefois tenir compte aussi que l'ouvrier anglais façonne sa pête très-dure et avec addition d'aussi peu d'eau que possible.

Polisson en parian.

En outre, à peu prés toutes les pièces sont polies lorsqu'elles sontarrivées au degré vouln de dessiccation, et ce polissage no se fait pus légérement et à la corne comme chez nous, mais avec une plaque bien dure et bien polie en parisan (grès januaire).

Ces plaques, qui ont cinq à six centimètres de côté et in demi-centimètre d'épaisseur, sont arrondies sur les bords. Chaque ouvrier en possède quetques-unes appropriées à la forme des pièces qu'il exécute. Elles peuvent lui servir fort longtemps et il y attache un certain prix. Il ne s'agrit ici que des pièces façounéesà la naim, celles obtenues an moven des calibres mécaniques ont subi une telle compression et sont si bien polies qu'on ne les remet sur le tour que pour achever les bords.

Fours fumivores.

Quoique chauffés avec de la grosse houille, les tours du Staffordshire laissent échapper beaucoup de fumée lors du chargement des foyers. Avec les houilles plus menues du confinent, éest pis encore.

Cette fumée, preuve évidente d'une combustion imparfaite et d'un excès de dépense en combustible, disparaît quand on fait usage des fours à flamme intérieure renversée, tels que ceux représentés fig. 42 et 44, qui, répétons-le, sont maintenant employés par toute l'Angleterre pour la cuisson des grès, des produits réfractaires, des poteries communes de toute espèce et même des briques.

Le four représenté en coupe verticale par la fig. 46, déjá plusienrs fois cité et employé par nous pendant longtemps pour la cuisson des faïences fines, est encore plus fumivore que les précédents, par suite de la haute température à laquelle s'échauffe la cheminée centrale donnant issue à tous les produits de la combustion.

Un autre avantage que présente encore ce four, c'est de faciliter le travail d'enfournement ; les piles centrales pouvant être appnyées contre la cheminée.

Pour les fours ordinaires (fig. 40 et 41), un moven de faire disparaître les fumées dont il s'agit, tout en régularisant les cuissons et en économisant le combustible, ce serait d'y appliquer le mode d'alimentation des fovers suivi avec tant de succès dans les fours à porcelaine de Limoges.

Ce système est déjà en usage dans quelques-unes de nos fabriques de porcelaine, où il donne d'excellents résultats avec du charbon tout-veuant.

On voit (fig. 51 et 52) comment est construit ce nouveau fover.

L'alimentation se fait donc par le bas, contrairement Mode d'atimentaà ce qui a lieu pour les alandiers ordinaires, en sorte

que le gaz et les fumées doivent traverser toute la hauteur du foyer avant de pouvoir se dégager dans le four. De cette manière, en leur fournissant peudant ce trajet la quantité d'air voulue, ils ne peuvent manquer d'être complétement brûlés. En outre l'introduction des charges pouvant se faire sans laisser eutrer l'air froid, on peut en diminuer leur poids et en augmenter le nombre à volonté.

Si les scories et les cendres que donnent parfois certaines qualités de nos charbons ne dérangent pas cet appareil, son emploi ne peut tarder à se répandre dans les faïenceries.

Enfin, comme dernier mot sur cette question, disous que les fours à gaztant perfectionnés dans ces derniers temps par M. Siemen, seront probablement appliqués un jour à l'industrie céramique, à laquelle ils semblent plus spécialement couvenir qu'à toute autre (1).

Les vernis sont tellement importants que leur histoire domine en quelque sorte celle de toute la céramique.

Ils caractérisent, plus que la pâte, la poterie qu'ils recouvrent et l'on peut dire que chaque progrès dans la composition du vernis a fait époque : les couvertes ou demi-glacures formées de silicate terreux ou de silicate alkalin distinguent les poteries auciennes; le le sel forme la période des vieux grès; le plomb celle des poteries tendres ordinaires; l'étain avec le plomb

<sup>(1</sup> A la seance des ingénieurs civils tenne a Londres en juin 1862, M. A. Salvetal annonçait que l'on allalit taire l'application du système Siemen a Sevres; mais il poralt, d'après ce que j'apprends, que les cuissons y oul loujours fieu par l'ancienne methode.

Les verreries, les cristalleries el les usines a gaz tirent deja bon parti do ce système : il est vrai que la le chauffage est en queique sorte continu.

fonruit les faïences communes, et enfin c'est à l'acido borique que les faïences fines doivent leur brillant et leurs qualités supériences.

En présouce d'une telle importance, ou conçoit tontes les difficultés que doit présenter la préparation des vernis, t'est la sans donte ce qui a fait dire à Dumas, dans son Truité de chimé: : - La fabrication des convertes exige donc des qualités rarment compatibles : l'économie, la beanté, la dureté, la salubrité et une fusibilité parfaite, à la température qui convient à la cuisson de l'espèce de poterie qui doit les recevoir, -

Pour sa durée dans de bounes conditions on pour finite, qu'il continue à s'opposer à la perméabilité de la potetic, le verais doit, outre sa durété, offrir une grande résistance aux variations de température que les pièces out à subir.

compositions pour ritte.

Il furt qu'il y ait un rapport exact de dilutation entre la pôte et su glegner, sinon cette dernière, c'ant la plus mine, ne pent manquer de se casser dans tous les seus on, comme on dit, de tressaillir ou de fendiller. Alors elle ne protége plus la pâte, qui se laisse pénétrer par les liquides de toute espèce.

Ce défant, le plus grave de tous, est très-fréquent, parce que les compositions de pâte et de vernis s'alliant le mienx penvent encore y donner lien, si le broyage n'a pas été poussé assez loin ou si la cuisson en biscuit a été trop faible.

Le vernis ou la glaçure des faïences fines comprend deux parties bien distinctes; l'une s'emploie à l'état naturel ou ordinaire, tandis que l'autre, qui a reçu le

Vernis. Composition of préparation. nom de fritte, doit être préalablement calcinée et même plus souvent fondue.

Four à reverbère pour la préparation des frittes.

On emploie pour cette opération une espèce de petit four à réverbère disposé comme on le voit fig. 53 et 54.

Ce four, dont la sole AB, fort inclinée vers le foyer, doit reteuir la fritte fondue, exige une construction soiguée, avec des matériaux choisis et bieu réfractaires. Le chauffage a lieu avec de la houille en gros morceaux, de qualité peu ou point sulfureuse et bien pure.

Charge du four.

Lorsque ce four a été chauffé graduellement pendant dix ou quinze heures et qu'il est parvenn au rougeblanc, on introduit par l'ouverture suprérieure l'une charge de 100 kilogrammes environ du mélange à fondre. Celui-ci varie d'une usine à l'autre, mais ces variations sont plutôt apparentes que réelles, et au fond on reconnaît que les matières qui diminuent dans cette partie du vernis sont celles qui augmentent daus l'autre et inversement. On trouvera dans les notes et additions, à la fin du volume, quelques compositions pour fritte, que j'ai quelquefois vu employeraves succès.

Marchedece four.

Exposé pendaut deux à trois heures à la flamme d'un bon feu sur la sole du four chauffé au rouge-blanc, ce mélauge se ramollit d'abord, puis finit par se liquéfier complétement.

A ce moment il suffit d'ouvrir la rigole en fonte RR, fig. 53 et 54, pour que cette espèce de cristal ou de verre s'écoule du four. On le reçoit à sa sortie dans un réservoir en bois et mieux en fonte, rempli d'eau froide se renouvelant si possible. Cette immersion a pour but de provoquer la casse et presque la pulvérisation de cette fritte, ce qui en facilite beaucoup le broyage\* ultérieur.

Dans quelques faienceries du continent, la fusion de frillesdaus des creula fritte a lieu dans de grands creusets ou pots couverts placés au nombre de quatre dans un four, exactement comme cela se fait pour la fabrication du cristal.

Malgré tous les soins apportés dans la préparation de ces creusets, il est très-difficile de les amener sans casse à la température voulue et de plus ils sont souvent usés et hors de service en peu de temps. La fusion y est aussi plus lente que dans le four à réverbère et enfin le travail nécessaire pour sortir la fritle par la bouche du creuset, avec une cuiller en fer, est difficile et pénible.

Pour ces raisons, les fabricants anglais préférent leur système de travail rapide et économique à feu nu. quoiqu'il donne des frittes toujours plus ou moins altérées par les cendres et parfois par les vapeurs sulfureuses.

Il n'y a que les compositions destinées aux vernis des porcelaines phosphatées qui soient parfois préparés gleterre dans des creusets.

I sage Ires - rare des creusels en An-

Lorsqu'on n'a à produire que de petites quantités, Préparation des l'opération dont il s'agit peut encore se faire dans des zettes cazettes placées avec les autres au four à vernis; mais on comprend que ce moyen n'est ni pratique, ni économique.

Pour la composition définitive du vernis on ajoute

généralement à la fritte du feldspath et du plomb, soit à l'état d'oxyde (minium), soit à l'état de carbonate. Le grippage ou le plombage des meules est ainsi moins à craindre.

Compositions de vernis.

de Ce mélauge est variable d'une usine à l'autre. Nous donnons, dans les notes et additions, à la fin du volume, quelques vernis qu'on emploie avec succès.

Broyage des ver-

Un point fort important, c'est de broyer ee melange bien finement. Le broyage a lieu aux moulins à bloes, plus ou moins lougtemps, suivant les dimeusions et l'eist du moulin. Dans tous-les cas, il dure deux ou trois fois plus que celui des matériaux destinés à la fabrication des pâtes.

Un appareil simple et ingénieux a été mis en usage dans ces derniers temps, pour enlever les parcelles de fer que peut renfermer le vernis à sa sortie des moulins.

Une disposition analogue pourrait également servir pour le nettoyage des pâtes à l'état de barbotine.

Cest tout à fait par hasard que cet appareil m'a eui montré, et voici dans quelle circonstance. Visitant un moulin à faiences du Staffordshire et ayant fait remarquer au meunier une cuve à vernis dans laquelle coulait une partie d'huile de graissage noircie par le fer : - Le ieub rôle cela, -fut foute sa réponse; mais à ma demande eigalement brève : - Etle fer aussit : - il répondit cette fois en me montrant le nouvel appareil représenté par les fig. 55 et 56. C'est comme ou voit une espèce de petit patonillard, aux quatre bras duquel on peut suspendre luit jeux de dix aimants chacuu, soit quatre-vingts aimants.

Le vernis à l'état liquide étant introduit dans cet

appareil, l'axe et les aimants sont mis en monvement an moven d'une courroie communiquant à la machine, et ce mouvement est continué aussi longtemps qu'on le juge convenable. Il est clair que de cette façon aucune partie ferrugiueuse ne peut échapper à l'action des aimants.

Un point essentiel c'est de régler la vitesse de rotation des aimants, pour que les parcelles métalliques déjà adhérentes ne soient pas lavées ou projetées.

La mise en vernis ou le trempage présente tant de difficultés que malgré tonte l'habileté des ouvriers auxquels ou confie ce travail, la parfaite réussite des pièces serait rare si les vernis n'étaient pas préparés avec tous les soins requis.

L'application des vernis se fait, comme on sait, d'une manière très-ingénieuse, en plongeant le biscuit dans le vernis tenu en suspension dans l'eau. Celle-ci, en pénétrant la pâte, est filtrée du dehors en dedans, et il v a ainsi dépôt d'une couche égale de vernis à la surface, couche plus ou moins épaisse, suivant la densité du liquide.

Le vernis qui a été parfaitement broyé est comme Avantages qui en crémeux, et ontre qu'il tombe moins vite au fond de la cuve pendant le trempage, il recouvre plus uniformément la surface et les bords des objets, en sorte que l'opération si délicate du retouchage devient en quelque sorte inutile.

Chaque ouvrier trempeur occupe ordinairement deux aides ou apprentis dont le travail consiste, pour l'un à

Manière d'onérer

nettoyer les pièces en biscuit au moyen d'une brosse, et à les jeter dans la cuve ou à les placer à portée de la main du trempeur, et pour l'autre à enlever les objets après le trempage.

Ce sont les pièces plates telles que assiettes, etc., que l'apprenti jette horizontalement ou sons un angle très-faible et de manière qu'elles nagent un certain temps dans le vernis avant de s'y enfoncer. C'est pendant ce temps que le trempeur la saisit en la pressant par les bords entre les deux mains ouvertes. C'est de cette façon qu'il la soulève bors du liquide en l'inclinant légérement, puis qu'il la fait tourner rapidement entre ses mains, pour que le vernis en excès soit projeté par la force centrituge. Ce mouvement est d'autant plus difficile qu'il faut en quelque sorte le combiner avec le renversement de la pièce, pour que la face tournée vers le bas au commencement es trouve à la fin terrié vers le haut.

Dés a pointes.

Pour poser cette pièce sur la planelne recouverte de pointes en fer, et mieux en zinc, placée à côté de lui, l'ouvrier n'a qu'à évarter les mains : que/quefois pourtant il la saisit avec les dés en fer, garnis chacun de deux pointes, dont sont armés deux on trois doigts desa main droite.

Pince à ressort

Pour le trempage d'une assiette, l'ouvrier la saisit aussi quelquefois avec une pince à trois branches faisant ressort, qui lui permet de la plonger lestement dans le vernis, en décrivant deux arcs de cercle, l'un de gauche à droite pour l'entrée et l'autre de droite à ganche pour la sortie, et enfin de lui faire décrire trois quarts de tour alternativement dans un sens et dans l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit assez sèche pour être posée sur la planche.

Avec du vernis bien préparé et du bon biscuit, la quantité de marchandises qu'un donneur en vernis peut tremper dans un jour est tellement considérable, qu'un seul de ces ouvriers suffit ordinairement pour une usine de moyeune importance.

Grande quantit pièces qu'un ous peut tremper en iournee.

Il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit des grès et des porcelaines anglaises ou phosphatées. Dans ce cas, la durs des porcela grande dureté du biscuit, s'opposant à l'absorption de l'eau du vernis, exige que l'on emploie celui-ci trèsépais, et qu'en outre on hâte autant que possible sa dessiccation par la chaleur. D'où résultent des soins particuliers à prendre et de nouvelles difficultés.

sentent les bisc anglaises

Un point qui nous paraît très-important et que nous devons noter ici, c'est la parfaite dessiccation que l'on page fait subir aux faïences fines après leur mise en vernis dans les usines du Staffordshire.

nièces après le ti

Cette dessiccation a généralement lieu dans des chambres spéciales où règne une température trèsélevée. On comprend qu'il doit en résulter nue économie de combustible et que les bouillons ou soufflures et pent-être même le grésillé ou coque d'œuf du vernis doivent être moins à craindre, surtout lorsque la cuisson se fait rapidement, comme c'est généralement le cas.

Par suite des matières plombenses que renferment vernis. Insalubrité

communément les vernis, la santé des ouvriers qui s'occupent du trempage est sonvent altérée.

Le meilleur préservatif courre cette influence funoste est, saus contredit, la propreté. Voici le règlement que nous avons vu affiché dans la chambre de trempage de l'une des principales fabriques de Burslem:

- Ne soulevez jamais la ponssière dans la chambre à vernis, soit par balayage ou autrement. Nettoyez-la par layage.
- II. Ne placez pas dans cette chambre vos aliments et vos boissons, ni les vasses qui doivent servir à les prendre. Il ne convient pas non plus d'y préparer ni d'y prendre vos repas.
  - III. La veste de travail doit rester dans cet atelier.
- IV. Avant chaque repas, lavez vos mains en faisant usage d'une brosse pour enlever le vernis qui pourrait être logé antour des ongles.
- V. Gardez-vous surtont d'avaler votre salive dans cet atelier.
- Il y a quelques années, on cherchait parfois à augmenter l'opacité et la blancheur des vernis par l'addition d'une faible dose d'acide arsénieux.
- Quoique cette substance fût le plus souvent fondue avec la fritte, elle n'en augmentait pas moins l'insalubrité de l'opération du trempage, en sorte que les ouvriers qui en étaient chargés devaient encore redonbler de précautions.

ENCASTAGE DES PIÈCES APRÈS LA MISE EN VERNIS.

Pendant la seconde cuisson destinée à la fusion du vernis, les pièces doivent être soigneusement séparées les unes des autres, pour éviter qu'elles n'adhèrent entre elles après refroidissement.

Supports.

A cette fin, elles sont posées sur des espèces de clous pointus ou de supports à arêtes vives en biscuit d'argile plastique plus on moins réfractaire, souvent Bluc clay du Dorset presque pure. Ces supports, dont les formes varient avec celles des pièces à supporter, ont recu, selon ces formes, les noms suivants : ceux droits, à surface diversement cannelée, s'appellent clous, pointes ou pernettes (pins); les triangles ou colifichets (stilts) sont à trois branches d'égale longueur, radiées on en étoile autour d'un centre. Ces branches sont terminées à leur extrémité quelquefois par une section bien nette, et d'autres fois par une ou par deux pointes perpendiculaires au plan du colifichet. Enfin on a désigné sous le nom de pattes-de-coq (cockspurs) de petits supports formés d'une plaque triangulaire portant. trois pointes sur l'une de leurs faces et une seule pointe à la face supérieure opposée.

Pour qu'un support remplisse parfaitement les conditions requises, il ne suffit pas qu'il soit réfractaire avec des pointes délicates et bien nettes et qu'il présente une bonne assise et une grande solidité, il faut encore que sa hauteur soit réduite à un minimum pour que l'intervalle ou l'espace perdu entre les deux objets qu'il doit séparer soit également un minimum. Voyons maintenant

comment on est arrivé à produire économiquement et avec la plus grande perfection ces pièces importantes.

Jusque dans ces derniers temps elles avaient été préparées à la main. Voici comment ou opérait pour les colifichets. Les pattes-de-coq d'un façonnage trop difficile n'étaient guère employées.

Le colifichet était formé de petits morceaux de 3 à 4 centimètres de lougneur, pris dans les baguettes droites obtenues au moyen de la presse déjà décrite. Trois de ces morceaux étaient d'abord réunis par une de leurs extrémités en formant des angles égaux. Les trois extrémités libres étaient ensuite façonnées entre les doigts de manière à présenter chacume deux pointes opposées, dirigées perpendiculairement aux plans de la figure.

Façonnage par machines, mais a di verses reprises. Plus tard on a fabriqué directement à la presse de gros colombins à trois côtes, dont la section transversale avait exactement la forme du colifichet.

Ces baguettes étaient ensuite découpées transversalement à la longueur d'un demi-ceutimètre environ, en sorte que l'on obtenait immédiatement la pièce en étoile. Les pointes et le façonnage des branches étaient ensuite exécutés en comprimant par choc chacune d'elles séparément, dans un monle en acier, de deux pièces réunies an moyen d'une charnière autour de laquelle la moitié supérieure pouvait tourner, pour permettre l'introduction d'une branche du colifichet et pour être descendue ensuite en guise de mouton.

Ici, comme dans le travail à la main, on n'obtenait encore que des pointes grossières. En voici la raison ;

Les deux pièces du moule se réunissant suivant des génératrices des cônes de chaque pointe, en d'autres termes la ligne de suture passant par les pointes, cellesci étaient peu nettes et couvertes de bayures. On avait été amené à cette disposition vicieuse par les difficultés que présentait le travail dans des moules se réunissant à la base des cônes des pointes; l'air s'opposant dans ce dernier cas à l'entrée de la pâte jusqu'au fond du creux. la pointe était souvent mal formée.

Un perfectionnement récent a levé cet embarras. Un trou très-fin et seulement suffisant pour l'échappement a six pointes à chade l'air a été percé dans le moule vis-à-vis et jusqu'à la pointe à former.

Nouvelle presse donnant un support que coup.

A l'aide de cette légère modification on obtient des colifichets de la plus grande perfection.

De plus, chaque moitié du moule peut ainsi fournir d'un seul coup les trois pointes que porte le colifichet sur chacune de ses faces, en sorte que chaque coup de moule donne un colifichet complet.

Quoique bien minime en apparence, c'est là un perfectionnement de la plus haute importance dans la fabrication des faïences. C'est ce que l'on comprend facilement quand on pense au nombre si élevé de supports qui sont journellement nécessaires dans le fabriques du Staffordshire. Ainsi en supposant que l'on v produise un million de pièces de faïence par jour, c'est au minimum le même nombre de supports qu'il faut employer, car il en faut au moins un pour chaque pièce, et on sait que, pour qu'ils ne laissent pas de

Importance de ce perfectionnement.

traces trop visibles sur les pièces, il convient de ne les employer qu'une fois.

Etablissement spécial pour la fabrication des supports,

Avant le perfectionnement que nous venons de signaler, chaque établissement avait un atelier spécial pour la préparation des supports. Ce travail était ordinairement exécuté par de petites filles de 10 à 15 aus. Immédiatement après la découverte du nouveau procédé, M. Charles Ford de Hauley a fondé dans cette ville un établissement exclusivement destiné à cette production. Dans cette usine une soixantaine de filles sont actuellement occupées à la partie délicate de la préparation, tandis que le reste s'opère au moyen d'une machine à vapeur de la force de cinq chevanx. Cette machine communique d'abord le mouvement dans le petit atelier de construction on out lieu l'entretien, la fabrication et la réparation des moules et antres outils employés dans l'usine (et parfois livrés au commerce, car M. Ford formit à l'occasion ces divers appareils). Elle fait ensuite mouvoir les pétrisseurs et mécanismes divers pour la préparation de la terre et son faconnage en baguettes avant les formes diverses requises, et qu'elle découpe elle-même à la longueur voulue pour le travail.

Cette dernière opération, ainsi que celle de la production des colombins, se pratique d'une manière extrémement ingénieuse.

Macche du travail.

C'est le pétrisseur qui fouruit lui-même ces pièces, \( \) cet effet, cet appaveil, qui est cylindrique et qui a 1 métre 10 centimètres de hauteur sur 65 centimètres de diamètre, porte à sa partie inférieure une ouverture carrée de 35 à 40 centimètres de longueur sur 25 de hauteur, dans laquelle vient s'engager, an moyen de deux rainures verticales, une plaque en tôle de même dimension. Cette plaque est percée de trous quelquefois au nombre de cent et plus, de la forme des pièces à produire. Une toile sans fiu supporte celles-ci à leur sortie (comme il a été dit plus haut) et les pousse sur une planche on tablette que l'ouvrier n'a qu'à emporter au moment opportun.

Un certain nombre de ces baguettes, suivant leurs di- Débit des colomianmensions, sont ensuite placées à côté les unes des autres longueurs sur la table d'une petite machine fort ingénieuse, qui les débite très-rapidement et très-également à la longueur voulue. La manivelle légère qui sert pour monvoir cet appareil peut être tournée à la maiu ou par machine.

L'ouvrière, étant approvisionnée des petits morceaux de colombius, projette dessus quelques gouttelettes d'huile pour faciliter le travail.

Montage de chaque

Le moule dont elle se sert est bien en deux pièces, comme il a été dit ci-dessus, mais la moitié supérieure est attachée à une tige verticale qui est relevée au moyen d'un contre-poids, tandis que l'autre moitié est fixée à la table. Le choc de la partie supérieure sur le colifichet est produit à l'aide d'un levier.

La sortie de la pièce est produite par un petit piston mobile de bas en haut, et traversant le centre du moule avec la surface intérieure duquel il est arasé au bas de sa course.

Lorsque l'on soulève ce piston au moyen d'une petite pédale destinée à cet effet, il porte à sa partie supérieure le colifichet achevé et dégagé.

Production journalière. Dans ces conditions, une ouvrière produit, dans une journée de dix heures de travail, vingt grosses (2880) de grands colifichets n° 7 et 8 à 6 pointes, ou trente grosses de ceux de dimensions moyennes, et pour les spurs, elle va même jusqu'à 100 grosses. Pour ces diverses productions, le salaire varie de fr. 1 fr. 25 c. à 2 fr. 25 c.

Il existe chez M. Ford deux fours ordinaires de moyenne grandeur, à huit alandiers chacun, pour la cuisson des supports.

Cette cuisson a lieu dans de petites cazettes de 35 centimètres environ de diamètre et de 15 à 20 centimètres de hauteur.

L'établissement transporte lui-même ses produits dans les diverses fabriques de la localité.

Nous indiquerous plus loin à quel prix ils sont cotés.

Gréation d'une seconde usine du même genre, - Nouveaux perfectionnements. La meilleure preuve de la justesse des vues qui ont guidé M. Ford dans son entreprise, c'est le succès qu'il a obtenu; mais on peut encore citer à l'appui de ce jugement le fait de la création, dans la même ville, d'une nouvelle usine plus importante et opérant par des moyens encore plus perfectionnés et plus expeditifs.

Cet établissement, qui appartient à MM. Buller et C<sup>\*</sup>, ne date que de l'année dernière; nous allons dire aussi brièvement que possible comment on y opère.

Marche des opérations. L'argile, après avoir été délayée dans un patouil-

lard horizontal (fig. 2 et 3), est raffermie à l'aide de presses à compartiments. En raison de sa plasticité, cette terre doit rester six ct même scpt heures dans les presses avant d'être raffermie au degré convenable.

Cette argile est ensuite placée dans unc caisse carrée pite. horizontale en fonte, où elle se trouve pressée par un

piston à peu près comme dans les appareils Clayton pour la fabrication des tuvaux de drainage. Le fond de cette caisse opposé au piston porte quatre ou cinq fentes horizontales de trois millimètres environ de largeur. C'est par ces fentes que l'argile sort en se laminant en rubans de trente coutimètres environ de largeur. Chacun de ces rubans est recu et conduit à sa sortie sur une toile saus fin qui rend pour aiusi dire le travail continu (1). Ces rubaus sout ensuite découpés transversalement en morccaux de 40 centimètres environ de longueur, dans lesquels sont pris les supports, comme nous allous l'indiquer.

> Presses dominant cent supports a qua-

Les moules sont encore disposés ici comuc chez M. Ford; mais an lien de se trouver chacun sur une tre pointes d'un seul pièce séparée, ils ont été réunis au nombre de cent et plus sur une même plaque. Celles-ci sont en zinc et s'obtiennent non par la gravure, mais directement par la fusion. Toute la difficulté pour les obtenir consiste dans la préparation d'une matrice en fer sur la surface

(1) Ce procédé pourrait peut-être convenir pour la préparation des croules ou feuilles de pale, pour la fabrication des assielles. MM. Buller et Co s'occupent d'aitleurs activement d'essais relatifs à la fabrication des assielles par simple pression. - Les résultats qu'ils ont déjà obtenus, et qu'ils ont bien youlu nous monirer, soni fres-encourageanis.

de laquelle on a buriné ou en quelque sorte sculpte en retief la moitié de l'épaisseur des pattes-de-coq ou des colifichets que la plaque doit porter, c'est la, il va sans dire, un travail difficile et coûteux. Mais une dépense de trois à quatre mille france est insignifiante, comparrativement au résultat obleme.

Disposition de la presse. La compression ou le moulage des supports se fait au moyen d'une presse à vis très-puissante disposée comme celles employées pour le battage de la montaire et mue par machine.

Un mécanisme nouveau et ingénieux permet à l'ouvrier de la commander avec la plus grande précision et en agissant sur un levier très-facile à manouvrer,

Son jeu.

La vis de cette presse, dont le mouvement ascensionnel ne dépasse pas 2 centimèrres, porte à sa partic inférieure une plaque ou moitié de moule, tandis que l'autre moitié, recouverte du morceau de rubau d'argile, est appuyée sur une espèce de support et renouvelée à chaque coup de balancier. Voyons maintenant comment ont lieu les deux opérations les plus délicates in travail, savoir : la mise en place de la pâte et l'enlèvement des supports après leur façounage.

Misc en place de la páte sur les moules. A droite de l'ouvrier qui commande chaque presse se trouve une longue table, devant laquelle sont instaldes quatre filles, par les mains de chacune desquelles la plaque doit passer avant d'arriver sous la vis.

Nettoyage et préparation du moule inferieur. La première, c'est-à-dire la plus éloignée de la

presse procède à l'ouverture des petits trous à air terminant les creux ou pointes des supports. A cet effet elle a devant elle un bloc de platre de 30 sur 40 centimètres, c'est-à-dire de même étendue que la plaque. A la surface de ce bloc sortent des pointes en acier, de 2 centimètres environ de longueur, en nombre égal à celui des creux que porte la plaque et disposés symétriquement et exactement comme ceux-ci. La plaque étant renversée sur ces pointes de manière que la grande ouverture des creux soit en bas, on facilite l'introduction des aiguilles dans les trous à air en frappant et pressant légèrement sur la plaque avec une large brosse ronde à soies de 2 centimètres environ de longueur. De cette façon, les trois cents creux qu'elle porte, lorsqu'il s'agit de pattes-de-coq, sont ouverts d'un seul coup. Après ce travail elle est passée à la deuxième ouvrière, qui la frotte vivement sur la face où se trouvent les moules, avec une brosse semblable à celle employée dans l'opération précédente et légerement imbibée d'huile de pétrole. Elle est ensuite passée à la suivante qui la recouvre d'une feuille ou morceau de ruban de pâte, dont elle a un tas vis-à-vis d'elle, enfin la quatrième, après avoir trempé sa main dans l'huile de pétrole, la frotte à la surface de la pâte, et passe la plaque, ainsi garnie, à un aide qui se trouve en face de la presse et qui l'introduit au moment voulu.

La série d'opérations que nous venons de décrire se pratique avec une telle célérité, que nous avons vu son de cent supentrer et sortir jusqu'à 15 plaques à une seule presse en une minute. Soit donc au minimum une production

Rapidi'é avec la-

de mille supports par minute, ou plus d'un demi-million par jour.

Nouveau moyeu de relirer les supports hors du moule.

Après la pression, il s'agit de retirer les supports. Cette partie du travail n'est certainement pas la moins ingénieuse. Au lieu de pousser chaque pièce hors de son moule immédiatement après le façonnage, les plaques ou moitiés inférieures des moules auxquelles adhèrent toujours les supports, au sortir de la presse, sont placées au nombre de 25 sur une étagère en fer, roulant sur un chemin de fer. Lorsque cette étagère est remplie, un aide la pousse dans une étuve ou four horizontal fortement échauffé. Après un temps très-court, ou retire le tout et il n'y a plus alors qu'à relever les supports pour les encaster.

Avantages de ce moyen.

Par la retraite qu'ils ont prise en se desséchant dans le chauffoir, ils se sont détachés et soulevés d'euxmémes hors des moules. De plus ils se trouvent déjà tellement durcis qu'ils sont comme dégourdis et qu'ils résistent beaucoup mieux à l'opération de l'enéastage.

Les perfectionnements qui viennent d'être signalés n'ont pas manqué de produire les bous effets qu'il était permis d'en espérer.

Actuellement les fabricants de falence peuvent s'approvisionner facilement, et à des prix comparativement bas, de supports de toutes les formes et de toutes les dimensions, façonnés d'une manière irréprochable.

C'est là, on ne peut en douter, un grand progrès, car, ainsi qu'il a déjà été dit, il s'agit iei d'un auxiliaire très-important dans le travail des poteries et surtout des faïences fines.

Le tarif qui suit s'applique actuellement aux deux. Prix actuels des établissements de Hanley seulement, tandis que M. Ford  $^{\rm supports.}$ n'accorde sur les pattes-de-coq que 20 p. c. de remise, son concurrent M. Buller a porté cette remise à 25 p. c. Pour les colifichets la remise est de part et d'antre de 10 p. c. sur les prix ci-dessous :

Nº 0. Supports à 4 pointes (3 en bas et 1 en haut) ou pattes-

| ٠, | υ.   | -2ap | DOLES. | 9 4 14 | mices (o   | cii bas ci i | C11 114  | my ou p | actes-   |
|----|------|------|--------|--------|------------|--------------|----------|---------|----------|
|    |      | de   | -coq   | spurs  | ), par gro | sse 141      |          | 121/20  | entimes. |
| 39 | ١.   | (14  | millin | n. de  | distance ( | entre les pe | intes'   | 12 1/2  |          |
| 9  | 9.   | (15  | 3      |        | ъ          |              |          | 121/2   |          |
| 70 | 3.   | (19  | 3      |        | ,          | 5            | 1        | 171/2   |          |
| 30 | 4.   | (23  | 9      |        | 3          | 3            | 1        | 171     |          |
| 70 | 5.   | (26  |        |        | ъ          | >            | 1        | 221/2   |          |
| 30 | 6.   | (30  | 9      |        | 9          | >            | }        | 221     |          |
| n  | 7.   | (35  | 30     |        | >          | %            | )        | 27 1    |          |
| 10 | 8.   | 45   | 36     |        | 3          | >            |          | 35      |          |
| N  | ٠1.  | Sup  | ports  | à 6    | pointes    | colifichets  | (stilts) | 23      |          |
| 19 | 2.   |      | 25     |        |            |              |          |         |          |
| 70 | 3.   |      | (51    | 9      | ,          | entre les po | ,        | 27 1    |          |
| 39 | 4.   |      | (33    | 11     | >          | Þ            | 1        | 321,    |          |
| 2  | 5.   |      | (39    | 3      | 3          | 9            | 1        | 32 1    |          |
| 39 | 6.   |      | 6.5    | 9      | 3          | 3            | j        | 60      |          |
| ъ  | 6.   | Bas  | 65     | 3-     |            | >            | )        | 60      |          |
| 19 | 7.   | Bas  | 175    | ъ      |            | a            | - 1      | 80      |          |
| э  | 7.   |      | 73     | 9      | 9          | 3            | 1        | 90      |          |
| 79 | 8.   |      | 90     |        | 3          | 3            | 1        | 120     |          |
| N  | · 1. | Sup  | ports  | à 3    | pointes,   | colifichets  | (stilts) | 30      |          |
| ,  |      |      |        |        |            | entre les pe |          | 40      |          |
| ,, | 3.   |      |        |        | •          | ,            | í        | 30      |          |
|    |      | 4    |        |        |            |              |          |         |          |

Les clous droits ou pernettes (pins) sont cotés au même prix que les bas numéros des pattes-de-coq.

## CHAPITRE VI.

DE LA DÉCORATION DES PAIENCES.

Grand développement que prend la devoration. Les faïences, par suite de la qualité de leur vernis, se prétent supérieurement bien à la décoration et acquicrent par la une telle augmentation de valeur que cette partie complémentaire de la fabrication prend chaque jour de plus en plus de développement. Aujourd'hui plus des trois quarts des faïences anglaises reçoivent une décoration quelconque. On ne laisse plus guère à l'état blanc que les objets en pûte très-fine (granite), très-soignés et destinés en quelque sorte à remplacer ceux en porcelaine.

Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement, en présence des procédés de décoration si simple et dounant de si beaux résultats que ceux actuellement mis en ouvre? L'impression, par exemple, lorsqu'elle est pratiquée d'une manière soignée par des ouvriers hablies, double la valeur des produits, aussi l'emploie-t-on maintenant sur une grande échelle dans chaque fabrique.

Couleurs player, Dans le travail dont nous allons nous occuper il ne peut étre question que de couleurs résistant au feu et vitrifiables par elles-mémes, ou à l'aide d'un mélange approprié, mais toujours fusibles à une température que puisse supporter la faience sans s'altérer. L'examen détaillé des divers procédés de décoration et de tout ce qui s'y rattache exigerait un tratié spécial; mais comme les remarquables travaux de A. Brongniart sur ce sujet et notamment sur la décoration des porcelaines, peuvent servir aux décorateurs sur faience, je ne m'arréterai que sur les points nouveaux ou qui n'ont pas encore été traités et surtout sur ceux qui se rattachent plus spécialement aux faiences fines.

La première division à faire est relative à la température nécessaire pour la cuisson des décors. On a ainsi des couleurs :

Classification des décors.

- 1º De grand feu, se cuisant au feu de biscuit ou de vernis, soit sous le vernis, dans le vernis ou sur le vernis.
- 2º De demi-grand feu, s'appliquant sur le vernis, beaucoup plus fusibles que celui-ci et pour lesquelles la cuisson a lieu dans de petits fours particuliers, appelés moufles.
- 3° Enfin de petit feu encore plus fusibles que les précédentes, et se cuisant également dans des moufles.
- On comprend que, par suite de la hante température qu'elles ont à subir, les couleurs de grand feu sont en petit nombre.
- La teinte bleue obtenue par l'oxyde de cobalt se distingue entre toutes les autres par la manière dont elle résiste au plus fort feu. Les verts de chrome résistent bien aussi et offrent beaucoup de fixité, ainsi que les noirs et les bruns de manganèse et de fer, mais il n'en est pas de même de la plupart des autres couleurs.

Comment s'obliennent les teintes principales. Voici, d'après M. Dumas, la liste des principales teintes, abstraction faite des températures si variables qu'elles peuvent supporter :

Pour le bleu : l'oxyde de cobalt;

Pour le rouge ; le pourpre de Cassius, le profoxyde de cuivre, le peroxyde de cuivre, le peroxyde de fer ;

Pour le vert : l'oxyde de chrome, le bioxyde de cuivre, un mélange d'oxyde de cobalt, d'oxyde antimonieux et d'oxyde de plomb :

Pour le jaune : l'oxyde d'urane, le chromate de plomb, certaines combinaisons d'argent, enfin des composés d'acides antimonieux et d'oxyde de plomb, ou bien encore de sous-sulfate de fer;

Pour le violet : le protoxyde de manganèse, le pourpre de Cassius;

Pour le noir et le brun : un mélange d'oxyde de fer, d'oxyde de mauganèse et d'oxyde de cobalt, aiusi que les oxydes d'iridium et de nickel;

Pour le blanc : les émaux ordinaires à l'étaiu.

Les faïeuciers anglais emploient assez communément les ocres pour les bruns et les jaunes.

## Fondants employés,

Les principaux fondants, ajontés aux couleurs précédentes pour les déveloper et les fixer, sont le sable que le quartz, le feldspath, le calcaire, la baryte, le borax et l'acide borique, le uitre, le carbonate de potasse, le curbonate de soude, le minium, le litherpe, l'oxyde de bismuth et l'oxyde de zine.

Eu égard aux modes d'application des couleurs on peut diviser comme suit les divers genres de décoration : 1º Coloration des pâtes; 2º peinture ou application sur pâte; 3º sur biscuit; 4º coloration des vernis; 5º decoration sur vernis avent et plus communément après sa cuisson.

Le mélange des pâtes colorées pour obteuir des initations de marbre a été mis eu œuvre depuis les premiers temps de la fabrication, mais plus fréquemment pour les poteries ordinaires et surtout pour les grès fins dont les pâtes sont bien plus fàciles à colorer que celles des faiences fines.

Lorsque l'on est arrivé à des compositions qui s'allient bien entre elles et qui comportent la même température de cuisson, l'ouvrier peut, par le simple battage des pâtes mélangées et par un ébauchage soigné, produire des effets très-curieux.

En réduisant en baguettes les pâtes diversement colorées dont il dispose, puis en les groupant en faisceaux assortis qu'il tord et qu'il aplatit pour les réduire en de nouveaux faisceaux, comme cela se pratique dans la fabrication des canons de fusils, un ouvrier intelligent peut produire des effets très-variés et parfois très-agréables.

Ce procédé u'est cependant pas employé dans la pratique, sans doute parce qu'il donne beaucoup de déchets de pâtes colorées, qu'il n'est pas toujours possible d'utiliser.

Les doses d'oxyde à employer varient avec la composition des pâtes et avec la nature de ces oxydes. Deux à trois pour cent de bleu de ciel ou bleu mat suffisent pour obtenir la teinte bleu pâle qui est la plus communément employée.

Coloration

Si, pour les conleurs vitrifiables, il faut obtenir les oxydes à un plus grand degré de pureté, d'autre part, pour les pâtes et les engobes, l'état physique de la matière colorante joue un rôle très-important.

A l'état grenu, sec et pesant, les oxydes donnent des teintes peu agréables et souvent tachetées, même après un très-long broyage, tandis qu'à l'état floconneux et, mieux, dans quelques cas à l'état de solution, comme cela se pratique pour les cobalts, on obtient des teintes supérieures sous tous les rapports. Ces solutions sont jetées dans les cures de broyage.

Le précipité d'oxyde de cobalt a lieu alors au milieu des matériaux mêmes qu'il doit colorer lesquels sont toujours assez chargés d'alcali pour le provoquer.

La préparation de cette dissolution est indiquée d'une manière détaillée et complète dans le traité des Arts Céramiques de A. Bronguiart et dans les Leçous de céramique de M. A. Salvetat (1).

Comment on évite les grains ou les taches.

Pour éviter les grains ou les taches dans les pâtes colorées, les couleurs doivent être broyées à un grand degré de ténuité et autant que possible privalablement calcinées avec des corps capables de les diviser, tels que

M.M. G. Monteflore et C\*, à leur fabrique de nickel au Val-Benoll, près de Liège, produisent aussi de grandes quantités d'oxyde et de seis divers de cobalt très-purs, qu'ils hyrent aux faienceries à des prix avanlageux.

| Oxyde de | cobalt |  |  |  | . fr. | 37 | 50 le kilog. |
|----------|--------|--|--|--|-------|----|--------------|
| Chlorure |        |  |  |  |       | 46 | 50           |
| Sulfate  |        |  |  |  |       | 19 | 5.0          |

<sup>(4)</sup> Un grand nombre de fatenciers du Stafford-bire s'approvisionnent d'oxyde de cobalt chez MM. Evans et Askin, a Birmingham, où on l'oblient comme produit accessoire dans la preparation du nickel.

l'oxyde de zinc, l'alumine, etc. On peut également opérer ces mélanges par la voie humide, qui donne aussi de bons résultats.

MM. Bell frères fabriquent maintenant à Washington Works, près de Newcastle-on-Tyne, divers sels d'alumine et des laques ou composés d'alumine et de cobalt, dont l'emploi est, paraît-il, avantageux.

Un des principaux inconvénients du mode de décoration par la coloration des pâtes, c'est qu'il exige une grande quantité d'oxyde métallique, puisque toute la masse doit être colorée; de plus les déchets qui proviennent du travail des pièces donnent lieu à une nouvelle composition d'une teinte uniforme et souvent de très-peu de valeur.

Grâce à un perfectionnement important qu'on lui a fait subir dans ces derniers temps, ce procédé a encore été repris avec assez de succès dans quelques usines du Staffordshire

Dans ce cas les objets marbrés sont recouverts d'un vernis légèrement coloré en jaune, en vert ou autrement. Les teintes variées de la pâte se dessinent trèsagréablement à travers cette coloration. Ce sont les produits de ce genre que l'on a désigné sous les noms de porphyre, de malachite, etc.

L'usine de Sept-Fontaines, près de Luxembourg, produit quelque chose d'analogue sous le nom de chromolithe.

On commence à fabriquer, en assez grande quantité faience une de en Angleterre, des produits de teinte jaune, qui est re- forme cherchée pour cruches, jattes, bols, etc.

Vernis coloré su

Dans ce genre particulier de faïence, le silex se trouve remplacé en partie par du sable et la dose de feldspath est très-minime, l'oxyde de fer des argiles qui en forme la base en tenant en quelque sorte lieu.

C'est à l'état particulier dans lequel se trouve cet oxyde qu'est due la teinte jaune. Lorsqu'elle est bien composée et bien travaillée, cette poterie possède une dureté et une solidité qui la rendent presque comparable au grès ou à la porcelaine.

Quand la teinte n'est pas d'un jaune rougeâtre trop foncé, mais d'un jaune-paille clair et qu'en outre l'objet a été revêtu intérieurement d'un engobage blanc, comme c'est généralement le cas, alors ce genre de produits n'est pas seulement d'un bon usage, mais il se présente encore avec un cachet particulier de propreté. Chacun sait d'ailleurs l'excellent parti que Wedgwood a su tirer des pâtes d'un blanc jaunâtre désignées sous le nom de cream colour.

Matériaux en abondance en Belgique, pour ce genre de produits.

Nous possédons en Belgique, et notamment dans la vallée de la Meuse, de nombreux gisements d'argile plastique cuisant avec une belle teinte jaune, et trèsconvenable pour ce genre de fabrication.

Sous ce rapport nous avons des ressources que ne possède pas le potier anglais.

Le mélange de nos argiles avec celles d'un bleu foncé provenant de Valendar, sur les bords du Rhin, donne de très-bons résultats. Comme ces dernières argiles prennent une teinte jaune plus foncée que les nôtres, il convient d'ajouter au mélange un peu de kaolin, outre le feldspath et le silex que comporte la composition.

Pour assurer la réussite de cette poterie, en même temps que pour lui permettre de supporter jusqu'à un certain point les variations de température, il faut calciner au four à vernis, après parfaite dessiccation, une partie de l'argile qui doit entrer dans la pâte.

Enfin au lieu d'employer le blanc de plomb dans le vernis, on peut obtenir un jaune de qualité supérieure, avec un mélange de fritte et de minium.

On voit que ce produit est d'une fabrication économique sous tous les rapports et que pour les pièces de grand usage il ne peut manquer de prendre ici, comme en Angleterre, un certain développement.

On obtient de bons résultats en Belgique, en employant la composition suivante ou toute autre analogue:

- 12 parties d'argile cuisant jaune, d'Andenne ou de Namur. Il convient de calciner préalablement le tiers ou le quart de cette argile et de la soumettre au broyage.
  - 4 parties sable blanc de l'Entre-Sambre-et-Meuse, d'Andenne ou d'Aix-la-Chapelle (1).
- 4 parties feldspath de Nivelles.
- 4 parties china-clay de qualité inférieure ou jannâtre.

Comme on voit, la moitié de cette composition doit subir le broyage; pour des pâtes moins fines, la dose d'argile pourrait être notablement augmentée.

(4) Depuis quelque temps on exploite pour les faïenceries, aux environs d'Aix-la-Chapelle, des sables blancs de qualité tout à fait supérieure. Emploi des engobes colorés. Dans certains cas, pour éviter la trop grande consommation de couleurs signalée ci-devant, en traitant de la coloration des pâtes, on ne colore que de petites parties de celles-ci et ces parties sont employées pour recouvrir et masquer la masse. C'est alors principalement comme revétement ou pour fonds que ces pâtes, colorées et amenées à l'état de barbotine, sont employées.

Production des pièces imitant le marbre Pour produire de cette façon des imitations de marbre, voic comment l'ouvrier procéde. N'ayant guére à traiter que l'extérieur de pièces creuses, il les reçoit au moment où elles quitteut le tour du tournasseur et à demi-fraîches. Il projette alors à la surface quelques gouttes de chaque espèce de barbotine, au moyen d'un petit faisceau de baguettes fines ou d'une mince lame de bois découpée en pointe à sa parfie antérieure, puis il secoue la pièce dans divers sens pour étaler ces gouttes, les mélanger partiellement et produire ainsi les espèces de veines qui donnent au fond l'apparence du marbre. Des effets analocures neuvent eucore étre obtenus en

Coloration des ver-

Des ertes anatogues peuvent encore etre ottenus en employant des vernis de teitres différentes, le résultat est même supérieur, mais aussi le travail est plus difficile. Comme on opère alors sur le biscuit, qui, en raison de sa prompte absorption de l'eau, s'oppose au mouvement des couleurs projetées à as surface, il faut au préalable l'imbiber d'eau, et la décoration étant terminée, on doit soumettre les pièces à la dessiccation avant la mise définitive en vernis.

Pour les parties planes ou peu bombées, on pourrait probablement, dans ce cas, procéder comme le fait avec tant de succès M. Magnus, à Londres, pour émailler (1) les ardoises et leur donner l'aspect des porphyres et des marbres les plus rares et les plus recherchés. Dans ce procédé, les couleurs préparées à l'huile et trèsliquides sont projetées à la surface de l'eau contenue dans un bassin offrant à peu près la même superficié que la pièce à décorer ; elles sont ensuite entremélées l'une dans l'autre, mais par contournements et de manière à imiter des veines, et cela au moven de quelques gouttelettes d'essence de térébenthine projetées sur l'ensemble. Cette préparation terminée, il ne reste plus qu'à presser la surface à décorer contre la couche mince et uniforme de couleurs surnageantes pour que cette couche reste adhérente à l'objet,

Ce procédé, qui est des plus expéditifs, commence à être appliqué, paraît-il, dans quelques poteries allemandes.

Le plus fréquemment les pâtes colorées, et à l'état de barbotine, servent à produire des filets et des bandes sur les pièces creuses, et c'est l'ouvrier tournasseur luimême qui est chargé de ce travail.

La barbotine est alors contenue dans un vase ayant la forme d'une théière. Comme ce vase doit servir en ploi des barboune guise de pipette, il faut que le bec soit remplacé par un tuyau droit en bois ou en métal, très-rétréci à son extrémité ou même aplati et plongeant dans le liquide, et qu'un autre bout de tuyau soit fixé au côté opposé

Pipette pour l'em-ploi des barbotines

(i) Ce mot, qui a été adopté, n'est pas très-bien employé, car il ne s'agit pas de revêtir les ardoises d'un émail ce qui est possible au moins pour certaines qualités), mais simplement d'y appliquer une espèce de laque dans le genre de celle employée sur le bois, avec tant d'habiteté, par les Japonais, pour permettre de souffler par là, afin de faire sortir la barbotine par le tuvau antérieur. On pourrait construire ce petit appareil en zinc sous des formes très-commodes et employer des tuvaux en gutta, mais le plus souvent on fait usage d'une théière ordinaire, convenablement appropriée. A l'aide de cet outil primitif, dont les joints sont souvent bouchés avec de la pâte, un ouvrier habile produit, avec une célérité étonnante, à la surface des pièces, des cercles d'un ou deux millimètres de largeur ou des bandes de plusieurs centimètres. Il peut aussi disposer ces cercles en zigzags ou encore ne faire que les pointiller ou les former d'une série de points colorés. C'est surtout avec les nouveaux tours à tournasser, à plateau, dont l'ouvrier peut lui-même faire varier la vitesse, qu'il arrive par ce moven à des résultats économiques et très-recherchés par certaine classo de consommateurs.

Incrustations au moyen de la molette. Un perfectionnement que l'on vient d'y introduire, c'est de le combiner avec le moletage on l'impression en creux de la surface des pièces. De cette façon, la pâte colorée n'est appliquée que sur des surfaces nettement définies et de manière à imiter les incrustations. La molette ou petite roue en laiton, de deux à trois centimètres de diamètre et d'une épaisseur égale à la largeur du filet à obtenir, porte en creux à sa circonférence le dessin à reproduire. Le petit axe sur lequel est calée cette roue est monté à l'extrémité d'un manche en bois, dans une petite fourche qui lui permet de tourner très-facilement. On comprend qu'après le tournessage et avant d'ôter la pièce du tour, si on la fait tourner lentement et que l'on applique contre, et

tangeutiellement à sa surface, la circonférence de la roulette, en pressant légèrement sur celle-ci, chacun des points de cette circonférence touchern successivement l'objet et s'y imprimera suivant le cercle pressé, et cela quelle que soit l'étendue de ce cercle, puisque la molette peut touriner et fournir le développement de sa circonférence un nombre indéfini de fois. La seule précaution à prendre, c'est de tourner de temps en temps la molette sur une pièce de flanelle imbibée de térébentiue ou de pétrole.

On obtient ainsi par refoulement une espèce de gravure qui est la reproduction exacte, mais en sons opposé, de celle que porte la molette, les pleins de celle-ci donnant des creux sur l'objet.

Le mérite du travail tient donc en grande partie au choix et à la boune exécution des dessins que portent les molettes.

Si l'on n'avait à décorer que des surfaces cyliadriques, il serait possible de donner une grande largeur aux molettes, mais pour les surfaces bombées cette largeur ne peut pas dépasser deux ou trois millimètres, et il faut alors un certain nombre de cercles ou de bandes paralleles pour compléter la décoration.

Ces impressions étant terminées, l'ouvrier les recouvre de barbotine au moyen de la pipette, sans avoir égard à la largeur de la baude on du dessin, qu'il peut dépasser sans inconvénient; il met ensuite la pièce de côté pour laisser sécher quelques heures, et alors il reinet sur le tour pour enlever l'excès de barbotine et faire apparaître nettement le dessin, dont les creux se trouvent remplis avec la pâte colorée. La cuisson des produits ainsi décorés se fait exactement comme celle des pièces blanches.

C'est donc un procédé des plus simples, et comme il donne de beaux résultats lorsqu'il a été exécuté avec soin, on en fait maintenant une application assez fréquente principalement pour théières, cruches, etc., en grès et en pâte colorée. Il est étonnant que jusqu'à présent il mâit pas encore été mis en pratique sur le continent (1).

Peinture sur pâte el sur biscuil.

Un grand nombre de produits les plus usuels en faience sont décorés économiquement par l'application des couleurs sur l'objet en cru et en biscuit; cette application a lieu soit au pinceau, à l'estampille ou à l'éponge. Ces procédés sont comuse et fréquemment mis en pratique sur le continent, séulement les couleurs du potier anglais sont préparées avec plus de soin et possédent toujours une pureté et une vixacité de teinte supérieures, qualités qui constituent le principal mérite de ce genre économique de décoration trés en vogue aujourd'hui pour les produits destinés à l'exportation.

Pour l'application à l'aide de l'estampille, celle-ci est ordinairement taillée dans un morceau de bouchon ou de bois blanc, et la couleur, qui est délayée dans l'eau, imbibe un petit morceau de flanelle posé au fond d'une soucoupe et sur lequel l'ouvrier appuie l'estampille, après l'avoir imprimée une ou deux fois sur l'objet. C'est un travail de très-grande simplicité, et il n'y a pas de

<sup>1)</sup> On trouve à Hanley, el notamment chez le sieur l'h. Booth, nº 4, Belhesh-street, des molettes d'un grand nombre de dessins. Leur prix varie survant le choix de celui-cl et l'exéculion de la gravure, mais en moyenne il est de quatre a cinq francs.

doute que l'on pourrait très-bien l'exécuter par des moyens mécaniques. Si cela n'a pas eucore été fait jusqu'à présent, c'est parce que les ouvriers, généralement des femmes et des eufants, qui sont chargés de cette besogne, opérent avec une très-grande elévride et à des prix minues. L'application des couleurs au moyen de l'éponge lorsqu'elle est pratiquée, comme nous l'avons vu en Écosse, ressemble beaucoup au travail à l'estampille. Dans ce cas il faut avoir soin de ue faire usage que d'éponges très-serrées ou très-dures, coupées carrément à la petite surface de quelques contimètres carrés sur laquelle on a taillé ou creus il dessiu. Nons avons vu produire de cette façon, tant sur cru que sur biscuit, des dessins assez réguliers et qui initaient à s'y méprendre les impressions.

Après l'expositiou universelle de 1855, à Paris, oi l'etablissement Minton, toujours le premier daus la voie du progrès, obtint un succès si grand et si mérité pour ses initiations de majoliques ou anciennes faiences d'maillées fabriquées au quinzième siècle, par della Robia, et au seizième siècle par Bernard de Palissy; ou entreprit cette spécialité dans un grand nombre d'usines du Staffordshire; mais il est arrivé là ce qui arrive souveat lorsqu'il s'agit d'objets d'art et en quelque sorte de fautaisie ; par suite d'un manque de bous modèles et du trop peu de soins apportés dans la fabrication, la vogue si grande au debut est tombée, en présence du grand nombre de mauvaises pièces. Cest qu'ire la natière première est de trop peu de valeur, la forme et le travail entrent seuls en ligue de compte.

Majoliques

Pates pour majoliques. Les meilleures majoliques sont actuellement formées d'une pâte argileuse ordinaire, jaunâtre, peu ou point calcareuse, supportant très-bien le feu de cuisson des faiences fines et acquérant une dureté assez grande pour être presque inravable à la pointe d'acier.

C'est une pâte tout à fait analogue à celle de teinte jaume que nous avons décrite plus haut; celle-ci peut même servir pour la production des pièces dont il s'agit. Lorsque la cuisson en biscuit a été poussée assez loin, les objets façonnés avec de semblables pâtes résistent bien à l'air.

Les vernis ou plutôt les émaux dont on fait usage sont généralement très-plombeux et se laisseraient rayer par la pointe d'acier, si les oxydes métalliques, auxquels ils doivent leur teinte, ne lenr communiquaient la plupart du temps un assez grand degré de dureté,

Cest au moyen des oxydes d'étain et d'arsenic que l'on donne l'opacité à ces vernis. Lorsqu'ils sont bien préparés et bien choisis, ils peuvent se toncher et se recouvrir partiellement saus s'altérer pendant la cuisson, en sorte que leur application est très-simple; elle se fait au moyen de pinceaux ordinaires. La plupart du temps ce travail est exécuté par des femmes.

Comme la teinte jaumâtre de la pâte n'est pas toujours tres-pure et que même elle est souvent tachetée, il est très-rare qu'elle reste à nu ou qu'une partie de l'objet soit recouverte d'un vernis transparent, presque toujours toute la surface est colorée, v compris le pied.

Cuisson des majoliques. La cuisson en biscuit se fait dans les fours ordinaires; celle des émaux a lieu à demi grand feu et on l'exécute le plus souvent dans des moufles, mais parfois aussi dans de petits fours droits disposés comme ceux à faïence. Pour les pièces soignées, les émaux sont assez fréquemment retouchés et repassés plusieurs fois au feu. Les teintes sont d'une vivacité et d'une pureté qui indiquent assez la bonne préparation des oxydes colorants: d'antre part, le brillant et le glacé extraordinaire qu'ils acquièrent sont la preuve des soins que lo potier a apportés dans leur composition et leur cuisson.

Les pièces décoratives de grandes dimensions, fabri- Debouché imporquées anciennement dans ce genre, montrent suffisam-liques. ment que c'est surtout pour la décoration architecturale, l'ornementation et les grandes pièces artistiques qu'il convient.

Nul doute qu'il y a là un débouché illimité et un avenir brillant pour la céramique.

Les anciens qui se sont occupés de la fabrication des majoliques, et qui ont produit des pièces si remarquables, ne connaissaient cependant pas les couleurs d'or telles que le pourpre, le rose, etc., qui offrent tant de ressources et que chacun peut actuellement préparer, ou se procurer chez les fabricants de couleurs, dans de bonnes conditions de préparation et à des prix relativement peu élevés.

La fontaine monumentale exposée à Londres, en 1861, par l'établissement Minton, a prouvé une fois de plus à quel succès on peut arriver dans ce genre de production, si simple, d'une réussite à peu près certaine et conséquemment si économique.

ll est question d'employer les majoliques en grand, institut J. Wedg-

tant pour les majo-

pour la décoration de la façade principale de l'édifice que l'on élève actuellement, par souscription nationale, à la mémoire - du pére des poiers anglais -Josiah Wedgwood, à Burslem, au point même oir fut située la petite fabrique de manches de couteaux qui lui servit de point de départ pour la réalisation de ses remarquables travaux.

On se propose de n'employer dans cette façade que des matériaux en terre cuite, sortant des usines du Staffordshire, afin qu'elle puisse servir d'échantillon, pour montrer le parti que l'on peut tirer de ces produits,

Les encadrements, les piliers, ainsi que douze pauneaux allégoriques représentant les douzemois de l'année, seront en terra-cotta matte ou nou vernie, taudis que les frises doivent être en majoliques ou produits du genre della Robia à reliefs et colorés. Enfin les panueaux supérieurs seront remplis avec des peintures à plat, aussi en majoliques, et les inscriptions relatives à Wedgwood seront appliquées sur des médaillous en jaspe ou grès bleu, avec eucadrement en tiles ou mosaïques, aux riches couleurs incrustées.

Cette façade ne peut manquer do produire un tréshel effet, d'après ce que m'out assuré des personnes compétentes qui en vaient vu les dessins, et d'après les travaux de l'espèce que l'on remarque déjà dans le Staffordshire.

Impression.

La décoration par excellence pour la faïeuce fine, au moins commercialement parlant, c'est l'impression. Elle a lieu, comme on sait, par l'application des couleurs à l'aide de planches en cuivre, gravées en taille douce.

Ce n'est qu'à dater du commencement de ce siècle

que ce genre de décoration a été mis en pratique et l'on peut dire que c'est seulement depuis quelques aunées que l'on est parvenu à en tirer tout le parti que l'on en tire maintenant. C'est là un fait qui saute aux veux, chaque fois que l'on compare les belles impressions anglaises actuelles, avec celles obtenues il y a une vingtaine d'années : on est alors étonné des progrès considérables qui out été réalisés dans ce travail.

Le curieux qui, en visitant une faïencerie, s'arrête un instant pour voir imprimer un objet quelconque, ce qui n'exige souvent que quelques secondes, ne se doute pas des difficultés qu'il a fallu surmonter pour arriver aux résultats auxquels on est maintenant parvenu. Les diverses opérations qu'il voit exécuter avec tant d'agilité et tant d'adresse, et qui lui paraissent si simples, sont l'une et l'autre très-délicates.

Généralement ou peut dire que chaque établissement Gravures des planfaïencier a son ou ses graveurs; il y a pourtant des ateliers spéciaux de gravuro sur cuivre pour la céramique dans le Staffordshire.

La gravure dont il s'agit est toujours plus profonde que celle pour les impressions ordinaires sur papier et réclame quelques études spéciales, ensuite il faut que l'artiste sache teuir compte des difficultés que présente assez souvent l'application ou le décalcage du dessin sur les parois convexes et diversement bombées de l'objet.

Les planches sont ordinairement en cuivre doux et bien pur, mais nous avons parfois fait employer avec avantage des planches en acier et en zinc. Ce dernier métal convient surtout pour des gravures dont on n'a pas à tirer un grand nombre d'épreuves. Le bronze d'aluminium, dont le grain est si remarquablement fin, pourrait sans doute très-bien servir pour ce travail.

Sur lo continent l'épaisseur des planches dépasse rarement deux à trois millimètres, mais en Angleterre on les fait un peu plus épaisses, sans doute pour que le refroidissement soit moins prompt et conséquemment pour qu'il soit plus facile de les tenir à la température voulue.

Durée des plan-

L'usure des planches est plus ou moins rapide, suivant la finesse de la gravure et le degré d'habileté de l'ouvrier. La bonne préparation des couleurs et surtout leur broyage ont bien aussi leur influence; mais à coup sûr, la principale cause de détérioration, c'est le raclage ou le nettoyage de la planche, opération qui se fait avec un couteau mince en acier, appelé palette. Un ouvrier incapable peut user et rayer une plauche en quelques jours de temps, tandis que dans les mains d'un ouvrier exercé et soigneux, elle pourra servir une année et plus avant d'être retouchée. Ordinairement on compte qu'une planche doit travailler de trois à six mois saus être retouchée, suivant la finesse du dessin et on estime que pour les gravures communes ou ordinaires, elle peut fournir au moins deux mille douzaines d'épreuves. Sur le continent on n'arrive guère qu'à la moitié de ce chiffre.

Une planche en acier fournirait au moins 50 p. c. de plus, mais je ne les ai vu employer nulle part en Angleterre. Leur gravure coûte d'ailleurs plus cher.

Épreuves sur bois.

Certains bois durs et serrés pourraient convenir pour la gravure des dessins qui doivent servir pour les impressions désignées sous le nom de flowing, que nous indiquerons bientôt. Le principal inconvénient que présente cette matière c'est de travailler ou de se ganchir à la chaleur.

Un moyen que nous croyons avoir été le premier à employer consiste à faire servir directement pour l'impression certaines essences de bois telles que le frêne et les beaux chênes d'Amérique, On fait usage d'une surface bien rabotée, soit transversalement, soit parallèlement aux fibres; dans un cas comme dans l'autre, les creux que présente la texture du bois remplacent la gravure et on obtient des épreuves qui, tirées en couleur brune et appliquées sur pâte jaune, donnent des imitations ou mieux des fac-similé de bois d'un bel effet, et qui conviennent assez bien pour certaines pièces. Le bois employé doit être vieux et bien sec et il couvient que les plaques ou planches soient fort épaisses, J'ai remarqué que dans toutes les imprimeries du Staffordshire, sans doute pour faciliter le travail et pour en assurer la réussite, les planches sont ordinairement moins chargées de gravures que dans nos usines. Rarement j'ai vu plus de deux soucoupes on deux tasses ou une assiette sur une même planche.

Il y a dans chaque fabrique un peu importante des Dépense pour plancollections de cinq cent à mille planches et quelquefois plus, du poids moyen de deux kilogrammes et demi. En comptant chacune de ces planches au prix bien bas

ches d'impression

de cinquante francs, on voit que c'est déjà un chapitre important.

L'impression se fait à la pièce, et un ouvrier gagne, moyennement, six francs et plus pour une journée a neuf à dix heures de travail. Les trois filles qui travaillent avec lui recoivent eusemble le même salaire.

Une fabrique occupant deux à trois cents ouvriers a ordinairement quinze à vingt imprimeurs.

Reproduction par la galvanoplastic. Sur le continent, le consommateur redemandant parfois peudant très-longtemps le même dessin, probablement parce qu'on ne lui offre pas mieux, il s'ensuit que le fabricant, au lieu de faire regraver une nouvelle planche du même dessin chaque fois que l'ancienne est suée, opère parfois cette reproduction par la galvanoplastie. A cet effet la planche, à sa sortie des mains du graveur, sert de matrice pour fournir, par les procédès de galvanoplastie, ou d'électrotypie, aujourd'hui bien connus, une planche en cuivre, exactement semblable, mais portant en relief le dessin gravé sur la première. Le cuivre qui se dépose ainsi sur la face gravée de la planche est fourni par une solution de sulfate de cuivre,

La durée de l'opération varie avec la température de l'atelier et le degré d'acidité de l'eau dans laquelle plonge la plaque de fer ou de zinc qui forme le second élément de la pile; en moyenne il faut trois semaines pour amener le dépôt à l'épaisseur voulue, de deux ou trois millimètres.

La planche avec le dessin en relief, ainsi obtenue, peut ensuite fournir, par le même procédé, autant de nouvelles planches qu'on peut le désirer.

Celles-ci portant la gravure en creux sont mathéma-

tiquement semblables à la planche gravée et peuvent servir directement à l'impression. Il va sans dire qu'entre les mains d'un opérateur habile, la planche gravée ne souffre nullement par cette reproduction. Toutefois c'est un travail très-délicat, car, d'une part, la surface à reproduire doit être recouverte sur tout ses points d'une couche de stéarine dissoute dans l'alcool, on de graphite, afin de s'opposer à l'adhérence des deux planches; et, d'autre part, il importe que cette couche soit aussi mince que possible, surtout dans les parties gravées, afin de ne pas altérer la finesse des traits

Il est bien connu maintenant que la durée des planches obtenues par ce procédé est moins longue que galvanoplastic celle des planches gravées à la maiu, par suite de l'état particulier d'agrégation ou moléculaire dans lequel se trouve le cuivre. C'est sans donte pour cette raison et surtout aussi afin de pouvoir changer plus souvent les dessins, en vue de les perfectionner, que nous n'avons pas vu employer par le fabricant anglais le procédé que nous venous d'indiquer. Dans tout le Staffordshire, on ne fait usage que de planches en cuivre laminé, qui sont très-faciles à distinguer des planches reproduites par la galvanoplastie.

Ce fait semble d'autant moins favorable à la cause des planches électro-chimiques, qu'il serait si facile, au notier anglais, d'obtenir de bonnes reproductions, dans les grands établissements de Birmingham, qui s'occupent spécialement de galvanoplastie.

On emploie généralement l'huile de lin additionnée Huile d'impression

d'un peu d'huile de noix ou de navets et de quelques substances étrangères, ainsi que nous allons l'indiquer, pour servir de véhicule aux oxydes métalliques et à leur fondant. Pour que ce métange remplisse bien le but désiré, il doit étre bouilli et préparé avec beancoup de soins. De l'huile trop épaisse ou trop collante doune des impressions faibles, parce que, comme on dit, la couleur ne sort pas de la gravire. Trop peu visqueuse ou trop faible, on ne peut pas y incorporer une dose suffisante de couleur, le transport on le décalcage sur l'objet se fait mal et le travail est encore imparfait.

Dans le Staffordshire, on attribue plus d'importance à la préparation ou à la cuisson de l'huile qu'aux matériaux étrangers que l'on peut y faire entrer.

Sa préparation en Angleterre. Voici, paraît-il, comment on procéde : on fait bouillir fluile de lin seule peudant une heure, puis on vigionte avec précaution un distieme en poids d'huile de navets; on fait bouillir le melange pendant deux heures, on le laisse ensuite un peu refroidir, puis on y ajoute un poids de goudron égal à celui de l'huile de navets.

Les proportions sont donc :

10 kilogrammes d'huile de lin,

l — de navets

et l — de goudron.

Pour cet usage on préfère ordinairement le goudron de bois, qui est d'une composition plus régulière que celui provenant de la houille.

Il est étonnant que les siccatifs ordinaires et notamment la litharge soient complétement exclus de cette composition; c'est sans doute pour cette raison que sa préparation exige une aussi longue ébullition.

Comme je n'ai pas été à même d'essayer ce procédé, Sapréparation sur le continent. je ne puis rien dire quant au résultat qu'il fournit; il n'en est pas de même de la préparation suivante que j'ai toujours employée avec succès :

A 2 litres d'huile de lin on ajoute : 100 grammes de colophane (résine),

litharge,

10

acétate de plomb copal (gomme),

On fait bouillir ce mélange pendant un quart d'heure

environ dans un vase en fonte, et, si l'on désire de l'huile très-forte, on retire le vase du feu et on met le feu au mélange; pour arrêter cette combustion on n'a qu'à couvrir le vase ou à renverser un étouffoir par-dessus, on peut alors, pour juger du degré d'avancement de l'opération, prendre un essai an moven d'une baguette en verre; si la viscosité n'est pas suffisante on peut mettre le feu plusieurs fois de suite à la masse, après quoi on laisse un peu refroidir, puis on ajoute, par petites parties et en remuant, deux cent cinquante grammes de goudron de bois.

Un autre mode de préparation consiste simplement à faire bouillir l'huile de lin avec des tranches de pain et à v mettre le feu plusieurs fois de suite, lorsque ce pain a pris une teinte brune uniforme, l'huile est bonne pour l'emploi.

Généralement on prépare des huiles à divers degrés de viscosité, en sorte qu'il n'y a plus qu'à les mélanger en proportions convenables pour le travail à exécuter. Ou peut, au besoin, se procurer de l'huile préparée de première qualité, à un prix raisonnable, chez la plupart des fabricants de couleurs du Staffordshire.

Mélange des couleurs avec l'huile,

Malgré tous les soins apportés à la préparation de l'huile, il faut, pour obtenir de belles impressions, que les couleurs et leurs fondants aient été parfaitement broyées dans les petits moulius à blocs et tamisées plusieurs fois, d'abord à l'eau, puis à sec, avant leur incorporation dans l'huile. Cette incorporation, qui doit être aussi parfaite que possible, se fait parfois à la main sur une table en pierre dure, au moyen d'une molette ou pilon, aussi en pierre, et le plus souvent elle a lieu dans un des nombreux moulins spéciaux qui ont été imaginés à cet effet, Une des meilleures et des plus simples dispositions de l'espèce, que j'ai souvent employée, consiste à faire usage d'un cylindre en fonte de quarante à cinquante centimètres de longueur, sur trente centimètres environ de diamètre, chauffée à la vapeur par son axe qui est creux et disposé de manière à lui permettre un mouvement de rotation contre une table ou plaque horizontale fixe en fer, ou mieux en glace chauffée pardessous. Quoique l'échauffement de cette plaque facilito beaucoup le travail, elle n'est pourtant pas indispensable; dans tous les cas, il ne doit pas être grand et il suffit de placer la plaque sur une caisse à eau chaude.

Il convient que ce cylindre soit mû par machine; sa vitesse de rotation n'a pas besoin d'être grande, mais un point essentiel, c'est qu'il puisse être éloigné ou rapproché à volonté de la plaque.

Avec eet appareil il n'y a plus qu'à diriger la couleur sur le cylindre, au moyen de couteaux ou racloirs convenablement disposés.

On obtient ainsi des couleurs bien supérieures à celles préparées à la main, et un ouvrier peut en fournir, dans sa journée, autant que dix, travaillant à la molette.

Pour l'impression, l'ouvrier chauffe sa couleur et la Tirage des épreuplanche gravée, sur la plaque en fonte qui recouvre un petit fourneau en briques, alimenté à la houille et servant pour deux presses. La température de cent degrés centigrades peut suffire, mais lorsqu'elle est un peu supérieure, cela n'en vaut que mieux. C'est sans doute pour cette raison que les eaisses à vapeur, que l'on avait proposées pour remplacer les fourneaux, ont été généralement abandonnées par le petit nombre d'établissements qui les avaient adoptées.

Le principal avantage de ce système était de prévenir le suréchauffement ou la dessiceation des couleurs. par les apprentis ou les ouvriers inhabiles. En outre. il offrait plus de propreté dans le travail et une légère économie dans la consommation du combustible, mais, d'autre part, il était beaucoup plus coûteux de premier établissement et d'entretien. Probablement qu'avec des caisses plus solides et capables de résister à une pression de trois atmosphères (eent treute-cinq degrés centigrades de température) on aurait en plus de succès.

Lorsque l'échauffement est suffisant, l'ouvrier place Préparation de la au milieu de la planche, avec la palette, une partie de la couleur demi-liquide et il l'étale sur toute la surface à



l'aide d'un tampon court en bois, en appuyant assez fortement pour que tous les creux de la gravure soient remplis. Il reprend ensuite avec la palette la couleur en excès et enfin il achève le nettoyage, en frottant la surface de côté ou obliquement, avec un tampon mou recouvert de velours ligné, qu'il dégage de la couleur adhérente, en l'appuyant de temps en temps sur une plaque en cuivre, fixée sur la table à côté de lui. Ces deux dernières opérations réclament beaucoup d'habileté et un tour de main particulier. Ainsi, dans le raclage de la surface gravée, pour reprendre la couleur, il ne suffit pas d'aller vite et de laisser peu de matière à enlever au tampon, il faut surtout ménager la planche.

Celérité etonnante dont sont capables les ouvriers anglais.

On a cité le fait curieux d'ouvriers fournissant une épreuve pour assiette en six ou sept secondes, mais un fait dont un imprimeur est encore plus fier, c'est d'avoir travaillé un temps très-long avec une planche sans la faire retoucher.

Il est d'ailleurs surprenant de voir avec quelle facilité l'imprimeur auglais nettoie sa planche en quelques coups de palette et de tampon, et même souvent en la laissant libre sur la table et saus la tenir de la main gauche. A force d'adresse et d'habitude, ce travail si difficile n'est plus pour lui qu'un véritable jeu.

Si, par le nettoyage au tampon, la destruction de la planche n'est plus à craindre, c'est en revanche de là que dépend le résultat de l'opération: ainsi, s'il importe pour la netteté et la beauté du dessin que les pleins de la gravure soient parfaitement nettoyés, il faut, au contraire, que les traits, quelque fins qu'ils soient, restent bien remplis de couleurs.

La planche étant préparée, le tirage de l'épreuve a lieu entre deux cylindres en fonte, dont la surface est revétue de plusieurs épaisseurs de feutre ou de flanelle; une table en fonte ayant à peu prés la largeur de la planche gravée, et une longueur double sur un à deux centimètres d'épaisseur, est engagée librement entre eux et sert pour supporter la planche. L'un de ces cylindres est manœuvré par l'imprimeur au moyen d'un bras de levier, et leur écartement est réglé au moyen de vis.

Si l'on doit changer souvent de planches et qu'elles n'aient pas toutes la même épaisseur, cette opération occasionne une perte de temps. Dans ce cas, j'ai fait employer avantageusement des presses à contre-poids. Avec une pression de 300 à 400 kilogrammes, exercée directement sur chaque tourillon du cylindre supérieur, soit par leviers ou par ressorts, le travail marche trésbien; mais il est encore plus simple de n'employer que des planches d'égales épaisseurs comme cela se pratique en Angleterre.

Le papier destiné à recevoir l'épreuve pour la trunsporter sur l'objet à imprimer, doit être à la fois fin, solide et non collé. La petite ville de Newcastle-under-Tyne, capitale du district des poteries, possède plusieurs papeteries qui se sont fait une spécialité de ce genre de papier appelé: pottery tissue, et qui le fournissent à peu près par toute l'Europe. La plus importante et la plus

Tirage de l'épreuve.

Papier mis en œu-

renommée de ces papeteries est celle de John Lanb.

Sans donte que si la consommation de ce produit
augmentait, nos habiles fabricants de papier pourraient parvenir en peu de temps à le fournir. Le prix de
ce papier est de 2 fr. 75 cent. environ le kilogramme,
mais il est assez fin pour que cent grandes fenilles de
medium ne pésent que 333 grammes. Avant d'être
appliqué sur la planche, le papier est imbibé, à l'aide
d'un gros pinceau, avec de l'eau chargée de savon noir
et additionnée d'une faible dose de carbonate de soude.
Après avoir passé et repassé entre les cylindres, la
planche est replacée un instant sur le fourneau pour
faciliter l'eulèvement du papier, en même temps que
pour préparer la planche pour une nouvelle opératiou.

Application des épreuves sur les objets. L'épreuve est ensuite remise à une ouvrière de dix à quatorze aus, qui se tient debout à côté des cylindres et qui la saisit de la main gauche et en retranche, à main levée, au moyen d'une paire de ciseaux (beaucoup plus petits que ceux employés à cet usage sur le continent) toutes les parties qui pourraient gèner pour son application sur la piéce à décorer.

Cette application se fait par une fille qui parfois frotte elle-même l'épreuve avec l'extrémité d'un ronleau en fianelle de 50 à 60 centimètres de lougueur et de 3 à 4 de diametre, en appuyant fortement, pour assurer le décalcage, d'autres fois ce frottage est pratiqué par une ouvrière spéciale. Ordinairement, outre la coupense, chaque imprimeur a deux filles, l'une pour l'application et l'autre pour le frottage.

Le papier est enlevé de l'objet au moyen de l'eau et

par le frottement d'une éponge; mais, contrairement à ce qui se pratique dans les usines du continent, ce lavage n'a pas lieu immédiatement, on laisse souvent un peu sécher les impressions avant de passer les objets à la cuve

Ce lavage terminé, il ne reste plus qu'à chauffer les Dégraissage de biscuits imprintes pièces au rouge, pour brûler l'huile et les matières grasses qui empécheraient le vernis de prendre sur les couleurs. Ce dégraissage a lieu dans des montles chauffées à la houille pendant huit à dix heures, disposées comme celles destinées à la décoration sur vernis et représentées fig. 57.

Les pièces peuvent être placées les unes sur les autres dans ces moutles, on les établit sur deux on trois lits horizontaux, séparés les uns des autres par des plaques minces en fonte, percées de trous et supportées sur des piliers également en fonte. Ces plaques, de 50 à 60 centimètres de côté, n'ont pas plus de 8 à 10 millimètres d'épaisseur.

Comme il a déjà été dit précédemment, l'enfumage du biscuit avant sa mise en vernis étant plutôt utile que nuisible, puisque la marchandise n'en est que plus blanche après cuisson, il s'ensuit que le dégraissage des biscuits imprimés pourrait aussi bien se faire à fen nu ou au milieu de la flamme et de la fumée que dans une moufle parfaitement fermée. Les inconvénients à craindre seraient : l'action des fumées sur certaines couleurs, les cendres qui pourraient s'attacher aux objets et les salir, et enfin la casse de la marchandise par un chauffage ou un refroidissement trop

13

prompt. On comprend que par le chauffage à feu nu il y aurait économie de temps et de combustible.

Flowing colours.

On a donné ce nom anglais, de floring (fondant), à un genre partieulier d'impression dans loquel les traits sont adouteis par une simple évaporation au moyen de laquelle leurs bords sont fondus dans le vernis environnant. C'est surtont pour les bleus et les bruns dits mulberry que le floring convient le mieux.

Plusieurs substanees peuvent servir pour provoquer ectte évaporation ou épanchement des couleurs, mais, généralement, il est dù à l'action du chlore gazeux au moment de la fusion du vernis. A eet effet on fait usage d'un mélange de chlorure de plomb et de chlorure de chanx, ou bien encore d'un mélange formé de :

Les cazettes sont lavées intérieurement avec l'un on l'autre de ces composés, ou mieux encore quelquos grammes de ceux-ei à l'état see, sont déposés dans des petits godets ou capsules en biscait, que l'on répartit muiformément, au mombre de trois ou quatre, sur le fond de la eazette contenant les objets à cuire en veruis. La quantité de composition employée est proportionnelle à l'étendue des surfaces sur lesquelles elle doit agir.

Emploi de l'oxyde

Pour obtenir de bons résultats, les couleurs doivent, étre préparées en employant principalement l'oxyde de zinc comme fondant. Il les rend d'ailleurs trés-faciles à imprimer, et dans les bleus, par exemple, il peut former sans inconvénient le cinquième du poids total. Ou a donné, dans les notes à la fin du volume, quelques compositions de couleurs bleues qui sont d'un bon emploi.

Ce qui pricède se rapporte exclusivement à l'impresvernission sur biscuit, mais si, au lieu de couleurs de grand
feu, ou emploie des couleurs de moufle, on peut suivre
la même marche pour l'impression sur vernis. Un seul
point présente quelques difficultés : c'est celui de l'enlèvement du papier après l'application de l'épreure sur
l'objet. En Angleterre le lavage s'exécute à l'eau, exactement comme lorsqu'il s'agit d'impression sur biscuit,
et même je l'ai vu parfois exécuter immédiatement
après l'impression. Il faut pour cela, on le comprend,
de l'huile supérieurement bien préparée, sinon le dessin ne résisterait pas au lavage.

Un moyen particulier de détacher le papier de l'épreuve appliquée sur vernis, c'est de l'imbiber légérement avec de l'essence de térébenthine, soit au moyen d'une éponge ou d'un pinceau; il se détache alors avec la plus grande facilité et le dessin reste bieu net, pourvu qu'il n'y ait pas excès d'essence, sinon la couleur coule et le travail est à recommencer.

Ces impressions sur veruis sont cuites à demi grand feu, daus des monfles de grandes dimensions, en opérant selon la manière que nous indiquerons bientôt pour les décors en g'enéral. Quant aux couleurs, si celles de moufle ou sur vernis sont un peu plus chères et en outre moins solides ou moins résistantes que celles Impression sur ernis, \$

Cuisson.

sur biscuit, en revanche elles sont plus nombreuses et plus brillantes, et l'on peut encore en rehausser l'effet par des filets colorés ou dorés, que l'on applique au pinceau sur les bords de la pièce, et qui se cuisent en même temps que l'impression.

D'après ce qui précède et en présence des progrès réalisés pendant les dernières années dans l'impression des étoffes, des papiers, etc., on a lieu d'être étonné de l'état peu avancé de l'impression des poteries.

Chaque fabricant anglais reconnaît qu'il y a là un vaste champ de recherches ou simplement de nouvelles applications à faire.

La mise des planches en couleur et leur nettoyage sont, évidemment, des opérations qu'un appareil mécanique exécuterait mieux que la main de l'homme. Ensuite l'emploi des cylindres gravés au lieu des planches plates permettrait sans doute la continuité du travail.

On peut donc admettre qu'il surviendra prochainement, dans cette partie de la ciranique, une réforme radicale comme celles survenues tout récemment dans la dessiccation des pâtes, la fabrication des pernettes ou supports, la construction des tours, etc.

Impression au moyen de cylindres gravés. Il y a quelques années on a essayé, à Hanley, une presse continue, à cylindre gravé, dans le genre de celle employée pour l'impression des étoffes; il paratt qu'elle fournissait heancoup de travail, mais que la qualité ne répondait pas tout à fait à la quantité et que c'est pour cette ruison qu'il a faillu l'abandonner. Aprés avoir subi quelques nouveaux perfectionnements, cet appareil réapparaitra sans doute avec succès.

On imprime maintenant sur pierre, par de nouveaux procédés encore peu connus, chez MM. Livesley Powell inographie. et Co, à Hanley; mais les épreuves obtenues jusqu'à présent ne peuvent servir que pour l'impression sur vernis, où elles donnent des résultats superbes taut pour la finesse que pour la netteté du dessin. Le papier employé est assez fort et assez épais et l'épreuve n'a pas besoin d'être appliquée sur l'objet immédiatement après le tirage, elle peut sécher et servir quand on le désire

Ce nouveau procédé n'a pas encore pris un grand développement, puisque sur 17 imprimeurs occupés dans cette usine il y en avait deux seulement qui l'emplovaient.

La société intitulée Enamel Porcelain Co Limited, fondée l'année dernière à Hanley sous la direction de M. Daniel, imprime aussi par des procédés à peu près analogues à ceux employés pour la lithographie, mais elle s'occupe beaucoup plus de l'impression de l'or que de celle des couleurs.

Les produits, principalement en porcelaine phosphatée, que j'ai vus dans ses magasius m'ont étonné autant par leur bonne exécution que par leur bon marché.

Ces nouveaux procédés ont encore l'avantage de pouvoir donner des dessins diversement colorés, c'est donc simplement une application de la chromolithographie à la décoration des poteries. Voici, avec leurs derniers perfectionnements, ces procédés d'impression chromolithographiques, d'après les brevets de MM. Darte, Chanon, Macé, Mangin, etc.

Préparation du papier. On choisit un papier collé assez résistant pour ne pas s'étendre inégalement pendant le travail, ce qui rendrait impossible toute exactitude dans les reports.—
On étend sur ce papier, au moyen d'une éponge, un mucilage composé de jus d'ail cuit dans l'eau, auquel on ajoute son poids de tapioka, d'amidon ou de l'écule de pommes de terre. Ce mélange, dont on fait une bouillie claire, est passé dans un linge et conservé dans des pouteilles; il communique au papier la propriété de pouvoir se conserver convenablement pour l'impression pendant plusieurs années; les feuilles de papier sont séchées complétement par l'exposition à la chaleur de l'atclier, suspendues sur des ficelles. Lorsqu'elles sont sèches, on les fait satiner pour resserrer le grain et rendre l'impression plus nette.

Préparation des pierres, L'impression se fait au moyen de pierres lithographiques, combinées de telle sorte qu'elles rapportent successivement sur la même feuille, au moyen de repères, une couleur juxtaposée ou superposée à celle ou celles déjà placées de façon à imiter le travail à la main, qui procède toujours par juxtaposition ou superposition.

L'encrage de la pierre se fait au moyen du rouleau de l'imprimeur lithographe. Chaque imprimeur a son vernis particulier et le travail est imité de l'impression ordinaire sur papier; on se sert d'un composé de vernis fort lithographique, de vernis copal et de suif de mouton, le tout parfaitement mélangé. On peut se servir simplement d'essence grasse de térébenthine.

Application des

Lorsque les épreuves ont été tirées au vernis, on procéde à leur saupoudrage. Cette opération se fait sur le papier et cette innovation est trés-importante; elle a permis de supprimer le contact de la couleur avec la pierre, par conséquent d'en augmenter la durée; elle a permis eu outre l'application de l'impression polichrome, qui n'était pas possible lorsqu'on saupoudrait la pièce ou lorsqu'on tirait directement sur papier, en reportant sur la pièce à surfaces courbes chaueu tirace successif.

Pour saupoudrer on étend sur le papier imprimé, mais encore frais, la couleur en poudre sèche, soit avec la main, soit avec un blaireau, soit avec un morceau de ouate.

Cette méme marche est suivie autant de fois qu'on a de pierres qui doivent concourir à la reproduction du sujet; mais avant de procéder au tirage suivant, on doit laisser l'épreuve se sécher; on la passe sous le râteau de la presse pour faire contracter une adhérence suffisante à l'épreuve déjà fixée; le temps de la dessiccation est variable avec la nature de l'encrage dont on a fait usage.

Que les couleurs apportées par chaque pierre soient superposées ou juxtaposées, le rapport doit en être fuit avec soin, exactitude, habileté. Le saupoudrage de la couleur sur le papier, c'est-à-dire, sur l'épreuve elleméme, surface unie, régulière, a rendu possible sur poterie la reproduction chromolithographique.

Pour l'obtenir on procède de diverses manières équivalentes, soit en piquant le papier avec une aiguille sans pointe et repérant l'épreuve avec de petits trous réservés dans la picrre, soit en découpant des échancrures qu'on rapporte sur des traits en croix tracés sur la pierre.

On pratique ce travail aujourd'hui d'une manière courante, industriclle, pour la reproduction de sujets qui n'exigeut pas moins de douze tirages successifs.

Transport de l'épreuve sur l'objet.

Pour termincr le travail, il reste à transporter l'épreuve sur la poterie. Il est évident qu'un seul transport suffit.

L'avantage de la préparation du papier, telle que nous l'avous donnée, réside dans la propriété qu'acquièrent les épreuves tirées économiquement de pouvoir être conservées longtemps et transportées plus tard suivant les besoins. LA se trouve tout l'avenir de la chromolithographie sur porcelaine. Les lithographes ordinaires pourront vendre les épreuves tirées sur papier préparé, en couleurs vitrifiables, et les décorateurs de porcelaines achéteront ces épreuves pour les transporter, affranchis de l'embarras de la presse, qu'ils ne peuvent employer avec autant d'économie que les imprimeurs eux-mêmes.

Quoi qu'il en advienne, ce transport ne peut être fait qu'autant qu'une substance adhésive existe sur la pierre ou le dessin. On a donné dès l'origine de l'application des moyens mécaniques à la décoration des poteries, le nom de mixtionnage ou mixtion à ces compositions adhésives, qu'on appliquait d'abord sur la pierre et qu'on pose avec avantage sur l'épreuve elle-même. On peut mixtionner à la fois la pièce et l'épreuve.

L'application de la mixtion se fait soit à l'aide du

pinceau qu'on nomme queue-de-morue; quand on la pratique sur l'épreuve, il y a tout avantage à l'obtenir au moyen même de l'impression, et cest alors qu'on fait usage d'une pierre dite de silhouette. On nomme ainsi daus les ateliers une pierre qui permet de coucher sur toute la surface du dessin un aplat uniforme, en réservant toutes les parties qui ne font pas partie du sujet.

La supériorité de ce mode d'appliquer la mixtion résulte de ce qu'elle n'est répartie que sur les points qui doivent adhérer à la poterie, c'est-à-dire, sur l'épreuve proprement dite, tandis qu'au moyen de la queue-demorue la mixtion est couchée même sur des parties qu'il faudrait réserver, et qui prennent, au moment du décaleage, des maculatures qu'on n'enlève avant la cuisson qu'avec beaucoup de soin et de temps.

La nature du mixtionnage est variable; tantôt on se sert d'essence grasse de térébenthine, tantôt on emploie le mélange à parties égales de poix de Bourgogne ou blanche et de térébenthine de Venise, dissoute dans de l'essence de térébenthine ordinaire à consistance claire; tantôt enfin le vernis copal, étendu d'essence de térébenthine maigre, sert de mixtion.

On peut, borsqu'on fait usage de la pierre de silhouette pour coucher le mixtionnage, ajouter à la mixtion une certaine qualité de fondant, en assez faible proportion toutefois, pour ne pas enlever au mélange sa propriété d'être poissant. Ce fondant, en contact immédiat avec la porcelaine, ajoute à la fusibilité des couleurs aui lui sont superposées par le fait du décalcare.

Lorsque le mixtionnage est terminé soit sur la pièce, soit sur l'épreuve, soit sur les deux objets, l'épreuve est appliquée sur la poterie. A cet effet elle est mise en contact avec une étoffe humide qui détrempe légèrement le papier sur l'envers de l'impression, puis elle est comprimée par le frottement de la roulette ou la paume de la main, sur les points que l'ou vent faire adhérer. Il suffit pour faire partir le papier de plouger les pièces dans l'eau. L'épreuve, parfaitement décalquée, apparaît sur la porcelaine. On lave à grande eau sans trop frotter; on égoutte, on séche et on cuit dans les moufles comme à l'ordinaire.

Les résultats très-encourageants déjà obtenus permettent d'espérer que l'on arrivera prochaiuement à un succès complet.

Préparation de l'or.

L'or est sans contredit le corps qui joue le rôle le plus important daus la décoration céramique. S'îl u'est pas tout à fait aussi communément employé sur la faience d'usage que sur la porcelaine, on peut cependant dire qu'à l'état de rouge ou de violet, et surtout à l'état métallique mat ou brillant, il constitue la partie principale de la décoration de toutes les pièces soigmées.

Quelque minime que soit la dose mise en œuvre, à l'état métallique surtout, il communique à l'objet un cachet et une valeur commerciale qu'il n'est pas possible de lui donner par un autre moyen.

On fait généralement usage, dans le Staffordshire, de l'amalgame d'or ou d'un mélange de dix parties d'or sur huit parties environ de mercure. Par l'agitation prolougée de ce mélange dans des moulins destinés à cet usage, il prend une teinte grise et peut ensuite être broyé à l'essence de goudron ou de térébenthine jusqu'à ce qu'il soit parvenn àu degré d'homogénété voulu pour l'application. Parfois pour la dorure des objets d'une moindre valeur on y ajoute un peu d'oxyde rouge de mercure.

Généralement ce sont des femmes qui sont chargées du broyage on de l'incorporation de l'or dans l'essence de goudron. Elles avécutent ce travail sur une table en pierre dure, avec une molette (espèce de tampon) de même substance. Broyage.

Cet or, de même que celui dit à la couperose, qui set précipité de sa dissolution, dans l'eau régale, par le sulfate de protoxyde de fer, est plus deuse que l'or dit au mercure, qui est précipité par l'azotate d'oxydule de mercure. C'est ce dernier qui foisonne le plus pour l'application au pinceau.

L'acide borique et mieux le nitrate de bismuth sont employés comme fondants à la dose de six ou sept pour cent. Fondants.

Brunissage

Après la cuisson toutes ces préparations donneut de l'or métallique, mais à l'état mat; ce n'est que par l'action du brunissoir que l'on fait apparaître le brillant. Ce sont des femmes qui sont chargées de ce brunissage, dans toutes les usines du Staffordshire. Cette opération, outre qu'elle exige une certaine habileté, est fort longue, en sorte qu'elle occupe un grand nombre d'ouvrières.

Les brunissoirs en hématite, ou blood-stone, sont à peu près les seuls employés; j'ai rarement vu faire usage de ceux en agate.

remain Library's

Dorure brillante.

La préparation d'or, préparée en premier lieu à Meissen pour obtenir de lor brillaut au sortir de la moufle, sans brunissage, s'est largement répandue sur le continent depuis quelques années, et commence actuellement à pénétrer dans les usines du Staffordshire, où des décorateurs allemands, et notamment MM. Reynders, Muchling et C\*, à Stoke-upon-Trent, travaillent d'après ce procédé, soit pour eux, soit pour le compte des usines.

Pour que l'or possède la propriété d'être brillant après sa cuisson, il doit étre employé à un degré extréme de division et en mélange avec de fortes doses de matières étrangères, volatiles ou comburantes. On peut donc dire qu'il se présente toujours avec une faible épaisseur et qu'il est loin d'offiri la solidité de celui qui ne doit son brillant qu'au brunissoir. La différence est assez grande pour que la majorité des faienciers anglais ait persisté jusqu'à ce jour dans l'emploi exclusif de l'or à brunir.

Procédé Dutertre.

Depuis quelques années déjà la dorure brillante est pratiquée en France sur une grande échelle, par des procédés particuliers, dont MM. Dutertre frères sont les inventeurs et les promoteurs.

Voici ces procédés, dont les brevets sont aujourd'hui du domaine public.

Acide chlorhydrique . . . 128

Lorsque les métaux sont dissous on ajoute :

Etain métallique . . . 0 gr. 12 dec. Beurre d'antimoine. . . 0 gr. 12 •

Après dissolution complète on verse :

Eau . . . . . . . . 500 gr.

D'autre part, on met dans un second vase :

On fait chauffer jusqu'à ce que tout soit intimement combiné, après quoi on ajoute 50 grammes d'essence de lavande; on fait de la sorte un véritable baume de soufre térébenthiné. En refroidissant, il ne doit pas laisser déposer de soufre.

Après ces dispositions, on verse la dissolution d'or sur la seconde partie; on met chanfler, puis on bat jusqu'à ce que l'or soit passé dans les huiles; on enlève l'eau chargée des acides séparés de l'or; on lave avec de l'eau chaude, et lorsque les dernières traces d'humidité sont éloignées, on ajoute 65 grammes d'essence de lavande, 100 grammes d'essence de térébenthine et on fâit chauffer jusqu'à complet mélange.

On laisse reposer un peu la partie claire dans un vase à part, sur 5 grammes de fondant de bismuth; on fait chauffer, pour que le liquide soit d'un emploi convenable. La liqueur chargée d'or se présente alors sous forme d'un liquide visqueux à reflets très-légèrement verdâtres; l'or y est à l'état soluble, lorsqu'un repos a permis à toutes les parties non dissoutes, qui se sont précipitées sous forme cristalline, de se réunir au fond du vase et auron les a séparées par la décantation.

La térébenthine de Venise donne à la liqueur la propriété siccative qu'elle doit posséder pour que les décors sèchent promptement.

Les résines aurifères se décomposent par la chaleur en donnant, à basse température sans se fondre, un dépôt de charbon chargé d'or qui conserve l'apparence d'une feuille d'or laminée d'une excessive minceur.

La beauté de la dorure résulte, entre autres faits, de l'absence de toute fusion dans la matière résineuse.

Dès 1859, MM. Dutertre employaient, à Paris, 500 ouvriers à la décoration des porcelaines dures de Limoges; ils payaient un million pour main-d'œuvre annuellement et produisaient 17,500 pièces par jour.

Or employe par piece, La consommation d'or s'élevait à 175,000 francs par an, ce qui correspond à peu près à 30 centimes d'or par pièce, non compris la main-d'œuvre.

On comprend qu'une dorure réduite à une aussi faible épaisseur ne peut pas résister longtemps; elle ne peut être avantageuse que pour les pièces d'ornement on de peu d'usage, telles que vases, etc.

Moyen d'augmenter la solidite de l'or brillant Il est vrai que pour les pièces exposées à une usure rapide on peut, si on ne craint pas trop le renchérissement, appliquer une seconde couche d'or et repasser à la mouffe.

Les applications que j'ai vu faire de l'or brillant dans le Staffordshire avaient surtout lieu sur les objets eu parian.

Pour les parties délicates en relief, qui ornent souveut la surface de ces objets, le brunissage serait presque impossible et la dorure brillante convient supérieurement.

L'or peut trés-bien se cuire avec les couleurs de moufles ordinaires, mais celui à brunir doit être placé dans les points de la moufle où la température est la plus élevée.

.

Quand, pour la préparation de l'or brillant de MM. Dutertre, on remplace l'or par les oxydes de fer, de plomb, de bismuth, d'urane et d'argent, comme l'a fait M. Brianchou, on obtient des lustres brillants et nacrés d'un très-bel effet et qui peuvent servir aussi bien sur les fafences fines que sur la porcelaine. Lustres nacres.

Quelques-uns de ces bustres, et notamment celui désigné sous le nom de lustre de fer, sout déjà très-employés aujourd'hui dans le Staffordshire, pour imiter la dorure, dans le parfilage, ou la coloration du bord des assiettes et autres pièces. Nous dirous bientôt comment ou l'obtient.

Voici, suivant M. Brianchon, la marche à suivre Préparation des dans ces préparations :

On prépare séparément des fondants et des colorants

qui sont ensuite mélangés en proportions convenables pour obtenir les teintes désirées.

Les fondants qui servent à glacer les oxydes et les sels métalliques sont les sels de bismuth et de plomb. Les premiers sont préférables; ils supportent beaucoup mieux et sans altération les hautes températures; leur préparation comme fondant est, du reste, exactement la même.

On prend 10 parties de nitrate de bismuth cristallisé, en poudre, 30 parties de résine d'arcanson ou de colophane, et 75 parties d'essence de lavande ou toute autre essence, ne fournissant pas de précipité dans le mélange. Ou procède ainsi :

Dans une capsule qui repose sur un bain de sable chauffé graduellement, on met les 30 parties de résine, et, à mesure qu'elle fond, on verse petit à petit les 10 parties de nitrate de bismuth, tout en remuant pour bien incorporer les deux substances; dés qu'elles commencent à brunir, on verse, au fur et à mesure, 40 parties d'essence de lavande, et on continue d'agrier le tout, afin de produire le mélauge intime et la dissolution des substances, après quoi la capsule est retirée de son bain de sable et refroidie graduellement; c'est alors qu'on ajoute les 35 parties restantes de l'essence de lavande; puis on laisse refroidir quelques leures, autrement l'emploi en serait difficile et inégal.

Les sels ou les oxydes métalliques qui concourent à la formation des colorants sont ceux que la chimie inorganique a fait connaître, tels que ceux de platine, d'argent, de palladium, de rhodium, d'iridium, d'antimoine, d'étain, d'uranium, de zinc, de cobalt, de chrome, de cuivre, de fer, de nickel, de maganése, et quelquefois même d'or, pour produire ou les riches teintes des coquillages, ou les reflets du prisme.

l'our préparer un colorant jaune, on opère ainsi :

Dans une capsule chaufféo par un bain de sable, on fait fondre 30 grammes de resine d'arcauson, à laquelle on ajoute, lorsqu'elle est sur le point d'être fondre, 10 grammes de nitrate d'uranium en poudre, et, pour faciliter le melange, 35 à 40 grammes d'essence de lavande; lorsque la matière liquide a été rendue homogène par l'agitation, on retire la capsule du feu et on ajoute à nouveau 35 ou 40 grammes d'essence de lavande.

Ce colorant, mélangé par partie égale au fondant de bismuth et appliqué au pinceau sur l'objet, fournit une préparation qui, après cuisson, donne un ton jaune.

On obtient un colorant rouge-orange ou nankin, en faisant fondre, comme ci-dessus, 15 grammes de résine d'arcanson; après fusion, on verse 15 grammes de nitrate de fer concassé et 18 grammes d'essence de lavande.

Ces additions se font peu à peu et en ayant soin d'agiter; lorsque le mélange est couvenablement homogène, on retire du feu, et quand le tout est suffisamment refroidi, on ajoute 20 parties d'essence de lavande. Ce colorant, mélangé soit à un cinquième, soit à un tiers de son poists de fondant, fouruit des preparations qui, après cuisson, doment des nuances rouge-orange on nankin et tous les tous intermédiaires, suivant la proportion de fondant ajouté. L'imitation de l'or poli se fait par le mélange des deux préparations qui précèdent, en faisant entrer deux on trois parties de la préparation d'uranium pour une de celle de fer.

Pour obtenir enfin les couleurs irisées du prisme, on prend ou l'ammoniure d'or, ou le cyannre d'or ou de mereure, ou l'iodure d'or; ces composés aurifères sont broyés avec de l'essence de térébenthine sur une palette, de façon à former une pâte qu'on laisse sécher pour la broyer de nouveau avec de l'essence de lavande; on ajoute ensuite an produit aurifère une, deux, trois et jusqu'à dix parties du fondant préparé au bismuth. En l'étendant au pineeau sur toutes les pâtes cuites, et recouvrant eette première peintune de la dissolution d'urane, on obtient des tons plus ou moius foncés. Toutes ees préparations se mélaugent entre elles; elles se superposent même, et, appliquées au pineeau, elles fournissent après cuisson les nuances les plus éclatantes.

Il est urgent de bien connaître l'épaisseur à laquelle chaque couche doit être étendue; il faut encore éviter toute poussière qui ferait des taches en accumulant sur certains points des inégalités de matière colorante.

Ou cuit dans les conditions des autres peintures. De toutes ees préparations, celle de fer et d'uranimn mélangés en proportion convenable pour fournir une imitation de l'or brillant est, comme nous l'avons dit, celle dont on fait le plus grand usage sur les faïences fines usuelles. Ce mélange sert principalement à faire les filets sur les bords des pièces ou des fonds sépares, On est convenu de nommer lustres métalliques des préparations dans lesquelles les métaux sont appliqués à un degré extréme de division, de manière à prendre le brillant métallique directement par la cuisson, comme cela a lieu pour l'or brillant. La principale différence, c'est que les lustres métalliques n'étaut giére employés que pour des objets d'une moindre valeur, on tient plus au bon marché qu'à la pureté et au brillant de la coucle métallique mise en couvre. Lustres métalli-

Les deux lustres employés aujourd'hui en Augleterre sont eeux d'or et d'argent. On trouve actuellement, à Longton, plusieurs petites usines dans lesquelles on s'occupe presque exclusivement de la production des poteries décorées avec ces deux lustres.

Depuis l'abaissement des droits de douane pour l'entrée des poteries anglaises sur le continent, cette fabrication, déjà aucienne, a repris faveur dans le Staffordshire et l'on commence à s'en occuper sérieusement. Ainsi les formes des objets sur lesquels ou applique ce genre de décoration ont été variées et perfectionnées et les pièces sont mieux soignées.

Pour augmenter l'effet de ces lustres et pour en assurer la réussite, il convient de ne les employer que sur des vernis un pen plombeux, tendres, bruns ou noirs, et comme ceux-ei réussissent mieux sur des pâtes économiques, de couleur foncée, plus on moins chargées de fer, ces pâtes sont senles employées.

C'est le lustre d'or qui est le meilleur marché; voici quelle en serait la préparation suivant quelques pratiLustre d'or.

ciens. On fait dissoudre à chaud avec précaution un mélange de :

Eau régale. . . . . . . . . 28 gr. 8 déc. Or pur . . . . . . . . . . . . 4 " 8 "

L'eau régale se compose de 30 grammes acide azotique, 90 grammes acide chlorhydrique. On ajoute graduellement 4 grammes 5 déc. d'étain, qu'on projette par petites portions; on verse d'abord une petite quantité de cette dissolution dans 20 grammes de baume de soufre (1). On délaye dans 10 grammes de térébenthine; on mêle tous ces ingrédients avant de verser le reste de la dissolution d'or, qu'on ne doit mettre que graduellement en remuant par intervalle; on arrête, pour laisser fermenter un peu, et on remue jusqu'à ce que tout s'épaississe; on ajoute en dernier lieu 30 grammes de térébenthine. Le lustre d'or forme un magma qu'il n'y a plus qu'à séparer des acides liquides employés.

Voici une autre recette que l'on recommande dans le Staffordshire:

Baume de soufre . . . 186 Térébenthine . . . . 850 -

Nous n'avons pas été à même de vérifier les résultats que fourniraient ces préparations.

<sup>(4)</sup> A l'état naturel les huiles essentielles, par suite de l'hydrogène qu'elles renferment, réduisent à l'état métallique une portion du chlorure d'or avec lequel on les met en contact; c'est pour prévenir ce fait qu'il convient de faire bonillir préalablement ces huiles avec le soufre, pour obtenir de l'huile sulfurée, que l'on désigne sous le nom de baume de soufre.

La dernière est, comme on voit, très-pauvre en or.

On applique quelquefois sur le lustre d'or des peiutures et surtout des filets avec des couleurs de moufles justre d'or. et notamment des bleus, qui se cuisent en même temps que le lustre; mais comme celui-ci exerce souvent une action nuisible sur ces couleurs, il est préférable de laisser à nu les parties qui doivent être colorées. Seulement alors la teinte brune de la pâte présente un nouvel inconvénient; c'est sans doute pour cette raison que l'on a, dans ces derniers temps, perfectionné ce genre de décoration en opérant comme suit : On peint sur cru, à la surface de l'objet en pâte foncée, avec de la pâte blanche, les dessins ou les fleurs qui doivent figurer en conleur au milieu du lustre : de cette facon on peut alors peindre sur ces fleurs, après la cuisson en vernis, exactement comme sur la faïence fine, et appliquer seulement le lustre sur le reste de la surface. On peut ainsi obtenir des reliefs qui produisent le meilleur

Perfectionnement ians l'application du ustre d'or.

Le platine peut s'appliquer sur les poteries exactement comme l'or, et lorsqu'îl est préparé à la façon de l'or brillant, c'est-à-dire par le broyage du chlorure de platine avec de l'essence de lavande et du baume de soufre, il sort de la cuisson avec un brillant parfait. Toutefois, il faut veiller soigneussement à ce que la moindre trace de fumée ne puisse pénétrer daus la moutle, car ce métal est encore plus delicat que l'or à la cuisson.

effet, quand les peintures sur cru ou pâte sur pâte ont

été soignées.

Platine brillant.

Lustre d'argent.

Le lustre d'argent, malgré son nom, est formé au moyen du platine.

Il n'offre une résistance convenable que lorsqu'il a été appliqué en couche double et passé deux fois à la moutle, ce qui le renchérit notablement et lui fait sonvent préférer le linstre d'or, qui coûte environ 30 p. c. de moins dans le commerce.

La première couche pour le lustre d'argent ne renferme pour ainsi dire que quelques traces de platine; elle s'appelle lustre d'acier (1).

Ces lustres, tant celui d'or que d'argent, s'appliquent au moyeu du pinceau plat, et leur cuisson a lieu à une température un peu inférieure à celle qui convient pour les peintures ordinaires.

Peinture sur vernis. Anciennement on a parfois appliqué les décorations sur le vernis cru ou avant sa cuisson et on économisait ainsi un feu, et, dans certain cas, on obtenait des effets tout à fait particuliers; aujourd'hni ce mode n'est plus guère suivi que pour certaines décorations artistiques de hante valeur

(i' Le platine ou le iustré d'argent, posédant la brinté blanche de ceceriem mital, ne couvier pas pour le doccritaite de plête blanches, maisil l'applique très-blen sur les girs fins d'ornement colorès, et surtout sur cour avec applicaites ou reiles, un l'esquele il probabil le mélleur effet. Il a digit dés employs de cette façon avec beaucoup de succis en Belgique. put N' trèse Boch, à son échalissement de Kreminé. Actuellément, on l'emploie sur une avec graude échelle en France, pour décorre les poleries puis plus goule nous avous digit pariei; il prend sur ces produits un c'etat remarqualise et su teinte à s'alle très-blen avec celle du fond. Lorque l'un vot an rocovir entsierment la surface de l'objet, comme cels se pralique dans le Sulforchiblre, ce sont les plàtes ferragineuses à verais brun qui sont les seules employees, comme cela le grour les propries de sont les seules employees, comme cela les pour les luries de l'objet, comme de sont les soules employees, comme cela les pour le lurier de le La difficulté de manier les pièces lorsqu'elles sont chargées de vernis en poudre, et l'impossibilité der toucher les peintures en voie d'exécution, ainsi que le petit nombre de couleurs capables de risister au feu nécessaire pour fondre les vernis actuellement en usage, sont les causes principales de l'abandon de ce système.

La plupart des dessins colorés qui décorent les faïences fines anglaises sont remplis à la main, par de jeunes ouvrières, tandis que les contours sont imprimés. Le plus fréquemment cette impression a lieu sur biscuit; d'autres fois elle se pratique sur vernis et alors clle doit être fortement desséchée, et même parfois on lui fait subir une légère cuisson avant de la livrer à la pointure.

Comme le travail a été poussé à ses dernières limites de division dans les ateliers de peinture, il s'ensuit que ceux qui sont chargés de l'une ou de l'autre partie acquièrent une habileté remarquable, et parviennent à gagner un salaire assez élevé en travaillant à des prix extrémement réduits.

Cest ainsi, par exemple, que le tracé des filets d'une largeur quelconque sur le marli et pres du bord des assiettes, s'exécute avec une agilité et une régularité remarquables, en opérant comme suit : la fille chargée de ce travail tient la pièce sur la main gauche, en l'air ou non appuyée, et place ceutre le bord le petit doigt ou le suivant de la main droite, tandis que le pinceau est tenu par les trois doigts antérieurs de la même main; il ne sagit plus alors que d'imprimer, avec la main gauche, un mouvement de rotation à l'assiette pour obtenir un filet mince qui sert de contour intérieur à la bande colorée; après ce travail, l'ouvrière change de pinceau et remplit l'intérieur de la bande, soit en opérant encore de la même façon, soit en faisant usage de la tournette.

Ce travail n'exige qu'un petit tour vertical appelé tournette, quelques pinceaux, une plaque de verre ou de parian pour placer la couleur, et eufin une petito palette ou couteau mince en acier pour incorporer celle-ci avec les essences.

Les tournettes employées dans le Staffordshire sout plus pesantes et montées sur un axe beaucoup plus long que celles en usage dans nos usines, et elles sont tra-vaillées avec beaucoup de soin et de manière à se mouvoir avec beaucoup de facilité et de précision. Quant aux pinceaux, ils sont aussi travaillés avec un soin tout particulier, et ce sont généralement les fabricants de couleurs du Staffordshire qui les confectionnent pour les fatenceries du voisinage.

Principaux fabricants des couleurs pour la peinture sur vernis. Les établissements du Staffordshire les plus renommés pour la production des couleurs de moufles et d'impression sout ceux de MM. F. Emery et fils, à Cobridge; W. Williamson, à Tunstal; Twig, à Burslem; Edmund Sparks, à Lougton; et W. Booth, à Hanley.

Fonds coloris

Ce sont les fonds colorés sur vernis qui constituent maintenant le geure de décoration le plus eu vogue eu Angleterre. Nul autre ne peut d'ailleurs lutter avec celui-là pour l'effet produit.

Traitée de la sorte, la faïence fine peut à peine être distinguée de la porcelaine, laquelle porte aussi trèssouvent aujourd'hui des fonds colorés, qui en recouvrent presque entièrement la surface.

La nature nn peu plombeuse et assez fusible du veruis de la faïence fine et de la porcelaine tendre rend ces deux espèces de poterie particulièrement propres pour ce décor, taudis qu'il convient très-peu pour la porcelaine dure.

L'application de fonds étendus a présenté beaucoup de difficultés dans le principe; mais, après de nombreux perfectionnements, elle est devenue simple, pratique et d'une réussite certaine.

Voici comment on opère :

Lorsqu'il s'agit de laisser des réserves dans le fond, on commence par recouvrir la surface qu'elles doivent occuper avec une bouillie claire, que l'on y applique au pinceau et qui est formée approximativement de :

Comment on les pose.

| Lau .    | •   |      |     |    | 20 |
|----------|-----|------|-----|----|----|
| Dextrine |     | . '  |     |    | 10 |
| Craie.   |     |      |     |    | 5  |
| Sucre.   |     |      |     | ,  | 5  |
| Laque d  | e ş | gara | nce | е. | 5  |

Une autre matière végétale colorante quelconque peut remplacer cette dernière substance.

Pour l'application, cette composition doit être d'autant plus épaisse que les parties à préserver sont moins étendues. On laisse ordinairement sécher environ une demi-heure, puis on recouvre d'un mordant convenable toute la partie de la surface de l'objet sur laquelle doit s'étendre le foud coloré, en ménageant un peu les reserves d'une étendue suffisante. Ce mordant, dont la consistance est à peu près celle de l'Innile de lampe ordinaire, et qui est formé d'huile de lin bouillie et d'un peu d'essence grasse de térébenthine, se pose au moyen d'un gros pinceau, d'une manière aussi uniforme que possible.

Après un quart d'heure ou une domi-heure, suivant la température, cette couche est pressée sur toute sa surface au moyen d'un tampon de la grosseur du poing, formé avec de la ouste fine placée dans un morceau de mousseline légère. Par l'usage, celle-ci devient lisse comme du parchemin.

Ce tamponnage dure environ me minute pour une pièce ordinaire. Lorsqu'il est terminé, on place la couleur en poudre sèche que l'on saupoudre avec la main sur toute la surface recouverte de mordant.

Pour égaliser et étendre cette conleur, sèche et finement broyée, on se sert d'une touffe d'ouate ou de coton à longs fils soyeux et de première qualité, que l'on plonge de temps en temps dans la couleur et que l'on promène légèrement ensuite à la surface de l'objet.

On laisse sécher, pendant une couple d'heures, jusqu'à ce que le mordant soit suffisamment sec, puis on lave à grande eau, pour enlever la couleur et la composition soluble qui se trouveut sur les réserves.

Lorsque ces opérations sont bien exécutées et que l'on a fait usage de bonnes couleurs, ces fonds sortent du feu de mouffe avec une uniformité remarquable et avec un brillant à peu près semblable à celni qui est dû au grand feu. On peut alors achever la décoration des pièces par l'application de dorure ou de couleurs avec

le pinceau sur les réserves et sur les bords. Dans certains cas, avant de cuire le fond on finit la décoration, en sorte qu'il n'y a alors qu'une seule cuisson,

Sauf les couleurs placées sur cru qui se cuisent au premier feu, ainsi qu'il a déjà été dit, celles placées sous le veruis se cuisent en même temps que celui-ci. Il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit de couleurs placées sur vernis ou sur émail, lesquelles exigent un troisième feu.

Cuisson des déco rations.

Les fours particuliers, désignés sous le nom de moufles, qui servent à cet usage sont représentés par les fig. 57, 59 et 60. Comme la température à produire dans ces fours n'est pas très-élevée, on les a disposés de manière que les flammes et les fumées n'y puissent avoir accès et que la température y soit aussi uniforme que possible dans tous les points.

La disposition et surtout le mode de construction des Monfies du Stafmontles du Staffordshire sont tellement différents de ceux de nos moufles, que je crois que c'est en partie à ce fait que sont dus la supériorité et le bon marché des faïences fines anglaises décorées.

En moyenne, les moufles anglaises sont deux ou trois fois plus grandes que les nôtres.

On peut admettre que les dimensions sont ;

. 1 mèt. 25 cent. Largeur. . Longueur . . 1 Hauteur. . . 1 -

On en voit quelquefois dont la longueur n'est pas moindre de 3 mètres et même 3 mètres 50 centimètres. En suivant le mode de construction généralement adopté sur le continent, c'est-à-dire en employant des moutles d'une seule pièce, il serait trop coûteux et presque impossible d'arriver à de semblables dimensions, tandis qu'en formant la chenise ou l'enveloppe de l'appareil d'un grand nombre de phaques rectangulaires assemblées à mi-épaisseur, comme cela se pratique dans le district des poteries, on peut presque accroître les dimensions à volonté.

De plus, sur le continent les moufles, espèces de caisses rectangulaires en terre réfractaire d'une seule pièce, se cassent ou se fendent suivant divers sens, dès les premières cuissons.

Il faut alors reboucher les ouvertures avec des ciments de diverses espèces, qui, prenant de la retraite par la cuisson, permettent toujours plus ou moins l'entrée des fumées dans l'intérieur de la moufle.

Cet inconvénient n'a pas lieu lorsqu'on fait usage pour ces constructions de carreaux en terre réfractaire confectionnés avec soin et portant une battée à deuniépaisseur, sur chacun de leurs longs côtés (voir 18, fig. 58). Pour les petits côtés le joint ou la battée est inutile, puisqu'ils reposent ou s'appuient sur les petits murs de séparation entre lesquels circule la flamme. Primitivement on faisait usage du joint A, fig. 58. Dans ce cas le carreau porte, sur ses longs côtés, une rainure demi-cylindrique qui est remplie, lors du placement, avec de la pâte nolle demi-réfractaire.

Si la mise en place est exécutée avec soin, il arrive qu'après la première cuisson la pâte demi-réfractaire, placée à l'état de barbotine épaisse entre les joints des carreaux, se colle à eeux-ei et prend une dureté telle que la moutle paraît être d'une seule pièce. Les dimensions de ces carreaux sont de 30 à 60 centimètres de longueur sur 20 à 30 de largeur. Il convient d'ailleurs de les proportionner aux dimensions adoptées pour la moufle. Quant à leur épaisseur, elle est ordinairement de 5 à 6 centimètres pour le fond et de 4 à 5 pour les côtés. Parfois aussi il arrive que l'on ne fait usage que de cette dernière épaisseur, et dans ce cas le fond est formé de deux carreaux superposés et placés à joints recouverts.

Anciennement on faisait usage de carreaux beaucoup plus épais et avant jusqu'à 10 et même 12 centimètres d'épaisseur; mais, en vue d'économiser le combustible et d'accelérer les cuissons, on en est arrivé aux épaisseurs indiquées.

Quelquefois les carreaux destinés à la construction de la voûte, qui est souvent en plein cintre, sont façonnés à la courbure voulue, mais le plus souvent on fait simplement usage pour cette partie de plaques un peu moins larges et tout à fait planes ou sans rainures, seulement les longs côtés sont coupés en bizeau suivant les joints de la voûte. (Voir C, fig. 58.)

Habituellement on dispose les moufles, au nombre de Di position de ces trois ou quatre, autour d'une espèce de large cheminée chemine centrale. ou hole ronde ou earrée, dans les parois de laquelle sont établis tous les fovers, qui sont ordinairement au nombre de trois pour chaque moufle ; de cette facon ces foyers sont complétement isolés des chambres d'emmoutlement, et leur service ainsi que l'arrivée du com-

bustible et la sortie des cendres ne peuvent pas mire à la décoration.

Ce qui facilite en outre ce résultat, c'est que les foyers sont placés laféralement à la moufle, contrairement à ce qui se pratique sur le continent, où ils sont encore assez souvent ouverts du côté de la porte de la moufle.

La même disposition est quelquefois employée pour les moufles à dégraisser, mais le plus souvent cepeudant celles-ci sont, au contraire, placées à l'intérieur même de la cheminée, tandis que les foyers se trouvent au dehors, comme on le voit fig. 57.

Un autre point essentiel par lequel les montles anglaises different encore notablement des autres, c'est que, an sortir du foyer, toute la flamme doit passer sous la montle, les carneaux verticaux n'existant pas à la partie untérieure au moins immédiatement au-dessus des foyers. Comme cette partie autérieure de la moufle est la plus rapprochée du foyer, elle reçoit une plus grande quantité de chaleur rayonnante, en sorte qu'elle n'a pus besoin d'être chauftle par les carneaux.

On fait usage pour chaque monfle de deux cheminées C, D, disposées comme on le voit sur le côté gauche des fig. 59 et 60.

Sur le côté droit des mêmes figures où les cheminées sont intérieures an hole, la petite cheminée est supposée projetée derrière la grande, mais on a figuré son entrée en V. La grande sert pour les divers foyers, tandis que la petite est uniquement destinée à la partie de la flamme, du dernier foyer, qui s'élève derrière la paroi postérieure de la moutle. Les parties avançantes TT de la maçonnerie serveut pour appuyer cette paroi postérieure, en même temps qu'elles forment des chicanes pour éparpiller la flamme.

Une petite maçonnerie verticale SS, s'élevant jusque contre le fond de la moufle, divise la partie postérieure de chaque foyer en deux carneaux distincts.

Dans certains cas, la clef de la votte intérieure de la noufle, au moins à la partie autérieure ou près de la porte, est formé d'un prisme en fonte creux, portant sur sa face inférieure des ouvertures pour permettre la sortie des funées et des vapeurs produites par les conleurs. Un bouchon métallique permet de fermer à volonté cette ouverture, mais le plus souvent cette sorte a lien par la partie supérieure de la porte que l'on a soin de ne pas maçonner au commeucement de la cuisson, sur une largeur de 2 ou 3 décimetres carrés. Une simple tôle, d'un mètre environ de surface, est simplement placée devant cette ouverture et le cuiseur doit la glisser de côté pour juger du degré d'échauffement de la noutle.

Si cetto ouverture est trop graudo pour permettre la cuissou sur le devant, Fouvrier la richiti on la feru tout à fait vers la fin de l'opération, mais ce cas est le plus rare. Pour s'assurer de la marche de la flamme autour de la monfle, une ou deux ouvertures out cié metagées à la partie inférieure de la cheminée. Les monfles sout généralement chauffées pendant tout le temps que dure l'enfourmement, et, vers la fin de celuici, la chaleur à l'intérieur est déjà assez intense.

L'emmoutlement se fait par lits horizontaux suppor- Remplisage des moufles.

tés au moyen de plaques minces en fonte avec trous, supportés sur piliers en fonte, déjà indiquées précédemment. Les plaques et les piliers en terre réfractaire sont aussi quelquefois employés. Les pièces sont séparées les unes des autres, par des supports à quatre ou à six pointes, semblables à ceux employés dans la cuisson en vernis. Les assiettes se cuisent à plat ou horizontalement et les trois supports à quatre pointes, destinés à les séparer, se placent au marli ou à la partie cintrée, où ou les fixe légèrement à l'arrière de l'assiette à l'aide d'une petite boule de pâte de la grosseur d'un trèspetit pois ; de cette façon on évite toute espèce de traces sur les parties les plus apparentes. Lorsque la cuisson n'a pas lieu à une température suffisante pour craindre le ramollissement du vernis et que le bord n'est pas parfilé, on place quelquefois les assiettes verticalement, au nombre de vingt-cinq à trente, dans un petit châssis en fer, disposé à cet effet et de 25 centimètres environ de longueur. Dans ee eas l'assiette appuie par son bord, sur les arêtes des deux barres formant la base du chassis.

Ces barres, qui sont parallèles et placés à 5 ou 6 centimétres de distance, portent de faibles entailles pour empécher les assiettes de glisser, et celles-ei sont maintenues verticalement, au moyeu de petites chevilles en fer qui descendent entre elles à leur partie supérieure, et qui sont retenues par une des trois barres horizontales qui forment le dessus du châssis. En retirant ces chevilles, qui ne sont souvent autres que de longs clous (pointes de l'aris), on peut sortir les assiettes. Ces petits châssis, dont les barres n'out guére plus de un centimètre de côté, peuvent être superposés dans la moufle et doivent donner une économie de place. Leur emploi dans les moufles à dégraisser surtout serait avantageux.

La porte de la moufle est ordinairement un peu plus Fermeture des monpetite que la section transversale, en sorte qu'il reste tout autour un bord de 10 centimètres d'épaisseur, pour aider à la fermeture. Ce rebord est quelquefois en fonte et alors la fermeture a lieu au moyen de deux plaques du même métal, séparées par une épaisseur de 5 centimètres de terre réfractaire. Mais le plus souvent ce rebord est eu briques et l'ouverture se ferme par une simple maçonnerie.

## CUISSON A LA HOUILLE.

l'artout, dans le district des poteries, aussi bien pour la porcelaine que pour la faience, on fait exclusivement usage de houille pour le chauffage des moufles. On peut compter sur trois à quatre heures environ de petit feu et sur cinq ou six de grand feu, soit en movenne neuf heures.

La cuisson a lieu pendant le jour et l'on procède au défournement dès le lendemain. On compte moyennement sur une tonne de houille, pour la cuisson d'une moufle ordinaire.

Si la disposition des moufles doit beaucoup aider à la réussite de la décoration, la manière de conduire le feu n'a pas moins une très-grande iufluence; aussi ne charge-t-on jamais de ce travail qu'un homme intelli-

Choix d'un cuiseur

gent, habile et longuement exercé. On est encore plus exigeant, s'il est possible, pour le choix de ce maître ouvrier que pour celui auquel on confie la cuisson des fonrs. Ce sont là des spécialités que l'on ne rencontre pas facilement, malgré toute l'importance que l'on attache à leur formation dans chaque établissement du district des poteries.

Souvent ces ouvriers sont payés 1 livre et 4 schellings, soit 30 francs par semaine ou pour six jours de travail.

Fabrication des ca-/ettes. Avant de jeter un coup d'œil sur les fabrications spéciales, disons quelques mots des cazettes.

En présence du rôle important que jouent ces pièces dans la fàbrication, on ne doit pas être étomé de voir attacher une si haute importance au choix des terres dont elles sont formées et à la manière de les fabriquer. Ainsi qu'il a déjà été dit, les schistes argileux du terrain houiller forment en Angleterre la base des pâtes misse en euvre pour cazettes.

Composition des argies refractaires anglaises. D'après les savantes publications de M. Salvetat, voici quelles sont les compositions des argiles réfractaires anglaises :

| ] | Perte au feu | 1. | 10,20 -  | 13,20  | 11,50  |  |
|---|--------------|----|----------|--------|--------|--|
| 5 | Silice       |    | 62,80 -  | 53,50  | 50,50  |  |
| 4 | Mumine.      |    | 21,72 -  | 26,87  | 31,95  |  |
| - | Oxyde de fe  | r  | 2,80 —   | 4,50   | 3,80   |  |
|   | Chanx .      |    | 0,50 —   | 0,30   | 0,25   |  |
| 1 | Magnésie     |    | 0,17 —   | traces | 0,00   |  |
| j | Potasse .    |    | 0,97 —   | 1,63   | 2,00   |  |
| 1 | Soude .      |    | 0,84 —   | traces | traces |  |
|   | Total        |    | 100,00 - | 100,00 | 100,00 |  |

Ces argiles proviement du terrain houiller. Ce sont les meilleures de l'espèce qui se rencontreut eu Angleterre. Celles de Tamworth reviement à un prix assez élevé dans le Staffordshire, où on les emploie en petite quantité et melangées avec d'autres de la localité.

Le point essentiel pour tirer de ces argiles le parti le plus avantagenx, c'est de les laisser vicillir suffisamment longtemps à l'air. Certains établissements ont des approvisionnements de cette espèce pour un grand nombre d'amnées, en sorte qu'il suffit de les renuer de temps à autre pour obtenir à la fin des pâtes aussi résistantes que possible.

En raisou de la grande quantité de silice qu'elles renferment, ces argiles sont courtes, preunent peu de retraite et demandent conséquenment peu de ciment. Dans certains eas elles se travaillent même parfaitement seules, tandis que des argiles très-plastiques doivent être melangées avec au noins leur poids de ciment, pour donner de bonnes cazettes.

Un fait de géologie appliquée des plus curieux et en penéme temps des plus intéressants, qui semble être sible passé inaperçu, jusqu'à ce jour, sur le continent, c'est ber, que les schistes argileux réfractaires du terrain houiller occupent, dans l'épaisseur de ce terrain, une position parfaitement définie. Lorsqu'ils existent ou les trouve à la base des couches de houille, dont ils forment le mur, sur une épaisseur variable, mais qui dépasse rarement I métre à I mêtre 30 centimètres; il paraît en outre que dans cette épaisseur, c'est la partie la plus éloignée de la houille qui est la plus réfractaire, tandis que celle

pent les schistes argilenx réfractaires dans le terroin houilter. qui touche au charbon renferme souvent des nodules ferrugineux.

Si, comme il est probable, cette règle se vérifie dans nos bassins houillers, il sera facile de s'assurer s'il renferme les schistes argileux réfractaires qui sont exploités en si grande quantité et si avantagensement dans tous les bassins anglais.

Il y a plus de dix aus que nous nous sommes convaincus, par des essais directs, qu'ils existent dans le Hainaut, et l'on nous assure que leur présence a aussi été constatée dans le bassin de Liége. Nul donte donc qu'on saura les mettre à profit, lorsque les nombreux et puissants gisements d'argile plastique réfractaire de première qualité, déjà cités, et qui créent une position exceptionnellement avantageuse à nos fabricants de produits réfractaires, commenceront à s'épuiser.

Prix de l'argile réfractaire en Anglelerre. On paye souvent 20 francs en Angleterre pour une tonne d'argile réfractaire, de qualité inférieure à celle que l'on peut obtenir pour 10 à 12 france en Belgique. Il est, en outre, à remarquer qu'ici les principaux de ces gisements sont situés à proximité des centres industriels, comme c'est le cas pour Hautrage et Houdeng, dans le Hainaut, et pour Andenne, dans la province de Liége. Ce fait en augmente encore singulièrement la valeur.

Il est donc probable que saus ces circonstances nous n'aurions pas négligé jusqu'à présent les schistes houillers refractaires. Leur exploitation et leur emploi seraient d'autant plus à désirer, qu'ils permettraient parfois l'extraction de couches de houille contiguüs, trop miness pour étre travaillées seules. Dans le Staffordshire, comme chez nous, le ciment employé est formé avec des débris de cazettes, de briques réfractaires, etc., broyés grossièrement sous des meules verticales ou entre des evlindres:

Le mélange des argiles et du ciment étant complet, il est mouillé et passé dans un pétrisseur où il est amené à l'état de pâte, qu'on hisse ensuite reposer plus ou moins longtemps avant la mise en œuvre. L'addition d'une faible dose de coke pulvérisé ou en grains, à la composition des cazettes, a été parfois pratiquée en Augleterre. Le coke doit être bien pur et encore il communique à la cazette, au moins pour la première cuisson, un pouvier réductif qui peut occasionner des embarras. Pour des argiles très-grasses, ce procédé facilite la dessiccation et fournit des cazettes qui résistent bien au feu.

Nos argiles d'Andenne, d'Houdeng et de Hautrage, mélangées avec leur poids de ciment, donnent d'excellentes cazettes, surtout lorsqu'on y ajoute 10 à 20 p. c. d'argile de Fraire (Entre-Sambre-et-Meuse).

La fabrication a lieu en Angleterre exactement comme dans nos usines. L'ouvrier coupe d'abord une plaque de pâte, à la partie inférieure d'un bloc placé entre deux règles, qui sont clouées parallèlement sur une table et qui limitent l'épaisseur et la largeur de cette plaque; celle-ci est ensuite roulée autour du moule cylindrique en planches, qui doit former le vide intérieur de la cazette et le fond est ajouté en dernier lieu.

On a essayé, l'année dernière, à Liverpool, de con- Nouvenux procedés de façonnage.

fectionner des cazettes par moulage, au moyen de la pression, dans des cylindres ou moules métalliques, trés-ingénieusement disposés. C'est M. Speucer, de Prescot, près de Liverpool, qui a tenté la mise en pratique de ce nouveau procédé dont il est l'inventeur. D'après ce que l'on m'a dit, les cazettes obtenues étaient d'un bon usage et très-résistantes, mais il paraît que la pression nécessaire pour leur façounage était extrémement grande.

Les cazettes rondes, dont le diamètre ne dépasse pas 30 à 40 centimètres, peuvent très-bien s'obtenir, comme les produits en faience, dans des moules en plátre an moyen de l'estéque et sur l'un des tours mécaniques que nons avons décrits précédemment.

Il suffit, pour obtenir un bon résultat, que le tour et l'estèque soient plus grands et plus solidement établis que de coutume. Des cazettes que nous avions fait fabriquer de cette façon out résisté beauconp plus longtemps que les autres, probablement à cause de la plus grande compression subie par la pâte. Au moyen d'un nour à tourner ovale, on ponrrait également produire les cazettes elliptiques par le même procédé.

Cuisson des cazetles. Lorsque les cazettes sont arrivées au degré convenable de desciccation, elles sont cuites dans les fours ordinaires à biscuit, à la partie supérieure des piles, quelquefois avec une ou deux pièces légères à l'intérieur et le plus souvent à vide.

## FABRICATION DES CARREAUX (TILE .

Depuis quelques années on s'est beaucoup occupé de limitation des anciennes mosagnes. la fabrication de carreaux décorés pour pavement, à l'instar de ceux qui furent employés aux treizième et quatorzième siècles. Ces produits, désignés en Angleterre sous le nom générique de tile (encaustic tile), étaient produits anciennement au moven de plaques de pâte, à la surface desquelles on imprimait en creux des dessins qui étaient ensuite remplis avec des pâtes de couleurs différentes.

C'est à peu près le même procédé qui est actuellement suivi pour les carreaux les plus soignés; voici, à l'état de pâte. dans ce cas, comment l'on procède : une plaque carrée en plâtre, de 15 centimètres de côté et de 3 centimètres d'épaisseur, porte en relief sur une de ses faces le dessin à reproduire, qui fait saillie de l 1, à 2 millimètres.

Premier procédé. -Emploi de la terre

Pour plus de solidité cette plaque a été coulée dans un châssis en cuivre, de 2 à 3 millimètres d'épaisseur, auquel sont fixés latéralement deux chevilles ou arrêts en fer, destinés à maintenir en place un second châssis ou anneau en cuivre de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et de 3 centimètres environ de hauteur, que l'on place sur le premier et qui est destiné à recevoir la terre qui doit former le carreau.

L'ouvrier prend une masse, de la grosseur des deux poings environ, d'argile de teinte brune, devenant rouge par la cuisson (argile sableuse de la formation du nouveau grès rouge, systéme Permieul, à laquelle il donne approximativement, sur une face, la forme carrée et l'étendue du moule. Il prépare ensuite, avec de la pâte plus fine, une petite plaque de l'étendue du moule et de 5 de millimétres-envirou d'épaisseur; après avoir poil une des faces de cette croîte, au moyen de la grande lame eu acier du falencier, il applique la face opposée courte la première masse, puis il lance vivement le tout dans le moule en plaçaut la face polie contre le làttre.

Il coupe ensuite avec le fil la partie qui dépasse le châssis du moule. A ce moment les deux faces du carreau sont donc formées de pâte différente, et c'est pour éviter le gauchissage, qui ne manquerait pas de se produire à la cuisson, qu'il est indispensable de faire disparaître cette différence. A cet effet, et au moyen d'une lame recourbée portant des deux côtés sur le bord du moule, l'ouvrier enlève une tranche de pâte ronge de cinq à six millimètres d'épaisseur, qu'il remplace par une épaisseur double ou triple de pâte fine, de même espèce que celle qui forme la face opposée; sur cette pâte qui déborde le moule, il applique un morceau de cuir, et il soumet le tout à une certaine pression, à l'aide d'une petite presse à vis manceutreé à la main.

Par cet arrangement les deux faces du carreau sont formées d'une même espèce de pâte, tandis que la partie centrale est d'une autre nature, souvent plus grossière et plus commune. Outre l'économie de matière on assure ainsi la réussite en s'opposant à la déformation de la pièce.

Après la sortie du moule de la presse, la partie de

pâte qui dépasse encore le châssis est enlevée au moyen du fil, et le carreau est retiré du moule et renversé sur une plaque en plâtre, avec le dessin tourné vers le haut.

Les creux de ce dessin sont alors remplis avec les barbotines colorées, qui doivent fournir les couleurs désirées et qui sont contenues dans des petites cruches à becs étroits et bien disposés pour verser une petite quantité à la fois. Application des

Ces barbotines peuvent sans inconvénient dépasser les contours du dessin et même recouvrir entièrement la surface du carreau, car, après deux ou trois jours de dessiccation, cette surface est raclée sur toute son étendue, au moyen d'une petite lame en acier, et c'est seulement alors que le dessin doit apparaître avec netteté. Dans cet état le produit reste quinze jours et plus dans un séchoir chauffé avant de passer au four.

> Soins a prendre our la cuisson.

La cuisson a lieu dans des cazettes et l'encastage doit se faire avec soin, pour éviter le gauchissage et la diffusion des couleurs qui s'évaporent toujours plus ou moins. On est ainsi forcé de cuire chaque carreau isolé et appuyé par la face opposée au dessin. Lorsque l'on en place un second au-dessus du premier, il convient qu'il ne touche pas celui-ci, et à cet effet on le fait porter, par ses quatre angles, sur de petits supports ou piliers en terre cuite disposés dans ce but.

Un autre moyen assez simple pour opérer l'encastage, c'est de placer les carreaux à peu près verticalement et parallèlement l'un à l'autre dans la cazette, sur une couche d'un millimètre ou deux de sable, en les mainte-

nant dans cette position au moyen de clous ou de chevilles (pins), comme cela se pratique pour les asiettes en vernis. On peut ainsi loger une douzaine de carreaux dans une cazette rectangulaire de moyeme grandeur. C'est principalement en rue d'économiser la place que nous avous été conduit à ce procédé, qui nous a toujours doune de bons résultats.

Second procédé.

Emploi de la terre
a l'étal sec.

Par suite des difficultés que présente la dessicaction des carreaux lorsqu'ils ont été fabriqués au moyen de pâte molle, comme nous venons de l'indiquer, on les produit généralement aujourd'hui en composition à l'état pulvérulent. De cette façon on obtient par une pression de 20,000 kilogrammes environ par décimètre carré, des résultats étonnants et tout à fait pratiques.

Quoique la poussière dont on fait usage paraisse séche au moment de l'emploi, puisque c'est à peine si on peut l'agglomérer par la pression de la main, cependant les carreaux doivent encore subir une longue et soigneuse dessiccation avant de passer au four, si l'on veut éviter les fentes à la cuisson.

Disposition des presses. La pression est obtenue au moyen de puissantes presses à vis verticales, avec volant eu fonte de 1 métre 50 centimètres à 2 mêtres de diamètre et à jante carrée de 10 centimètres sur 10, placé horizontalement à la partie supérieure. Ces appareils, disposés exactement comme les anciens balanciers pour le battage de la monnaie, sont construits sur quatre ou ciuq dimensions différentes proportionnées à l'étendue de la surface des carreaux à produire. l'our la plus grande de ces

surfaces qui est un carré de quinze centimètres environ de côté, on fait usage d'une pression de quarante mille kilogrammes euviron. Pour des carreaux plus grands il faudmit avoir recours à la presse hydraulique comme cela se fait sur le continent. Toutefois, en faisant mouvoir la presse à vis au moyen d'une machine à vapeur, ainsi qu'on a commencé à le faire en Augleterre, on peut en angmenter l'action, mais cela n'est pas bien né-cessaire, cur il y a plutôt tendance à diminuer la grandeur des carreaux qu'à l'augmenter, le gauchissage à la cuisson étant alors moirs à craindre.

Compression d'un carreau.

Ordinairement ces presses sont mises en mouvement par un ou deux hommes, agissant sur des poignées fixées à la partie supérieure du volant. Pour la compression d'un carreau de quatorze millimètres environ d'épaisseur avant la cuisson, le volant doit faire un peu plus d'un tour; il recule ensuite légèrement par suite du choc ou du rebondissement du piston, et après il est ramené une seconde fois en avant pour une nouvelle pression. Immédiatement après le second coup, l'ouvrier placé près du moule appuie son pied sur une pédale à l'aide de laquelle il soulève le fond du moule et le carreau qu'il supporte et qui est ainsi amené au-dessus du bord, complétement dégagé, en sorte qu'il n'y a plus qu'à l'enlever. Dans ce système le châssis ou l'encadrement du moule est donc fixe et les deux fonds sont mobiles, le supérieur, de haut en bas, pour exercer l'action comprimante, et l'inférieur, de bas en haut, pour pousser le carreau hors du moule.

Un point essentiel, c'est de polir la face supérieure

du carreau, au moment où il sort du moule; c'est ordinairement une femme qui est chargée de ce travail. Elle commence par essuver cette surface avec une pièce de flanelle, puis elle la frotte avec une plaque à bords relevés et arrondis, en métal blanc, dit de Birmingham : cette plaque, légèrement élastique, agit comme un polissoir et après son action le carreau est parfaitement lisse et luisant à sa surface. C'est la même ouvrière qui est chargée d'arranger les carreaux en piles de six de hauteur, sur les planches destinées à les porter dans un très-grand séchoir chauffé, où ils restent plusieurs semaines avant leur passage au four. Ordinairement le carreau inférieur de chaque pile repose sur une plaque en terre cuite, de deux centimètres environ d'épaisseur, parfaitement dressée et un peu plus grande que le carreau.

Afin d'assurer l'égalité de la pression sur tous les points de la surface, il convient de rendre celle-ci symétrique et à peu près égale autour de l'axe du piston; à cet effet, lorsqu'il s'agit d'obtenir des carreaux rectangulaires ou triangulaires, on en comprime deux à la fois, et la lame en acier de 1 ½ a 2 millimétres d'épaisseur, qui les sépare, est fixée sur la table ou le fond du moule, et le piston porte une rainure dans laquelle cette lame s'engage au moment de la pression.

De cette manière on arrive à avoir la face du carreau en haut, et alors cette face étant un peu plus grande que celle opposée, les pièces se placent mieux dans le pavement.

Dans ces derniers temps on a communiqué le mouvement au balancier des presses au moyen d'une machine à vapeur, par un procédé tout à fait analogue à celui déjà décrit et mis en œuvre pour la fabrication des supports, dans l'usine de MM. Buller et C', à Hanley.

Par ce mode de fabrication à sec, presque exclusivement employé aujourd'hui, il est peut-étre plus difficile d'obtenir des dessins incrustés parfaitement nets et suffisamment épais, et c'est saus doute pour cette raison que chaque pièce ne présente qu'une seule couleur. Pour arriver à la formation des dessins ou a reduit les dimensions de ces pièces et on a varié leur forme presque à l'infini, en restant toutefois dans les dessins géométriques à contours réguliers et autant que possible rectilignes.

Au besoin, on peut intercaler par-ci par-là, au milieu de ces carreaux de teintes uniformes, quelques carreaux encaustics ou à dessins incrustés; on arrive ainsi, à bon marché, à de superbes resultats.

Deux méthodes particulières à peu près identiques codeins. sont mises en œuvre, sur le continent, pour obtenir des dessins incrustès lorsque l'ent travaille à sec. Dans le procèdé le plus simple, on fait usage d'une plaque en plomb, de 2 millimètres environ d'épaisseur, qui recouvre totalement la table ou le fond du moule et dans laquelle on a enlevé toute la surface du dessin.

Si ce dessin comprend plus d'une couleur, on masque, au moyen d'autres plaques également en plomb et de forme convenable, les parties de la seconde et au besoin de la troisième couleur.

La composition colorée et en poudre est alors tami-

Application des ouleurs.



sée sur les parties découvertes de la première couleur. Les plaques, recouvrant les parties du dessin où doit apparaître la seconde, sont ensuite enlevées, et cette couleur est tamisée comme la première; enfin, on opère de la même façon pour les autres couleurs. Ce travail étant terminé, on procède à l'eulèvement de la première plaque en plomb et on place autour du dessin, sur la table du moule, l'anneau ou châssis qui doit former les parois de ce moule, puis ou y tamise légérement la composition donnant le fond du dessin on la face du carreau. Sur cette première couche, placée avec un fin tamis pour ne pas déranger les conleurs, on en place une seconde avec un tamis plus gros, puis on remplit le moule rapidement à l'aide d'une large cuiller et on racle l'excès de composition. Le couvercle, on fond supérieur du moule, est ensuite mis en place et comme il pénètre à frottement à l'intérieur du châssis, il ne s'agit plus que de passer l'ensemble à la presse hydraulique et d'exercer la compression. Lorsque celle-ci est assez avancée, il suffit de soutenir le châssis du moule, d'enlever le fond ou la table, puis d'exercer un léger effort sur le fond supérieur, pour faire sortir le carreau.

Ce moyen donne d'assez bons résultats, mais il ne convient pas pour obtenir des incrustations d'une forte épaisseur.

Dans le second procédé, qui est un peu plus long mais qui peut domer des incrustations d'une épaisseur plus grande, ou remplace la plaque en plomb par un appareil formé d'un ruban en cuivre mince, d'un centimètre environ de largeur, plié et contourné verticalement suivant tous les traits du dessin. Lorsque les diverses parties de ce ruban ont été fixées dans cette position, il représente exactement le dessin qu'il délimite et que l'on pent alors recouvrir avec les compositions en poudre, en les versant, à l'aide de petites cuillers, à la place qu'elles doiveat occuper.

Les principales qualités qui distinguent les carreaux sont la rectitude dans tous les seus et la parfaite égar reux. Bité de grandeur. Il faut en outre qu'ils soient assez durs pour reissister à la pointe d'acier et assez peu absorbants pour que les matières grasses ne puissent pas y laisser de traces. Ce sont là des conditions très-difficiles à remplir, dans me même pièce, car si, d'une part, les pâtes à porcelaine, par exemple, domnent facilement des biscuits durs et peu absorbants, d'autre part, par suite de leur grande retraite, il est excessivement difficile de cuire exactement un grand nombre de pièces à la même grandeur et sons déformation.

Qualites que doi-

Dans les usines auglaises, c'est, connue il a dejà dei dit, l'argile naturelle, d'un rouge brunistre, du terrain l'ernien, qui est généralement adoptée pour former la base de cette fibrication. On compose les patres colorées destinées aux dessins, de manière à pouvoir s'allier avec cette base. Ce sont ordinairement des mélanges de la base même, de blue clay, de feldspath et d'oxydes colorants. Materiaux oloyes.

J'ai reconnu, en m'occupant de cette fabrication à Kéramis (Hainaut) et à Maestricht (Hollande), que divers melanges de felispath de Nivelles et des argiles plastiques belges et surfout de l'Entre-Sambre-et-Mense on des bords du Rhiu étaient au moins aussi convenables que les meilleures compositions anglaises. Preparation des pâtes colorées. La coloration des pâtes ou des compositions se fait avec les oxydes métalliques et leurs dosages, ainsi que leurs préparations sont différents suivant que l'on travaille à sec ou non,

Pour les teintes foucées et surtout pour les noirs, l'argile rouge convient parfaitement, mais pour les teintes claires et particulières, on doit faire usage de l'argile de Dorset melangée avec une dose convenable de feldspath ou de pegmatite et de silex. C'est ce composé qui donne la teinte jaunditre, désignée en Angieterre sous le nom de befle et c'est lui qui, additionné de un ou deux et au plus trois centièmes d'oxyles métalliques, tels que ceux de chrome, de cobalt et de manganées, fournit les teintes vertes, bleues et brunes qui sont les plus employées.

Pour arriver à de bons résultats, il faut amener ces oxydes à un grand degré de division, par les procédés que nous avons déjà indiqués pour la coloration des pâtes à fătence.

Encastage des carreaux. L'encastage des carreaux pressés à sec est assez simple. Ainsi, dans le Staffordshire, on peut les placer dans les carettes, en pile de cinq ou six de hauteur. Pourvu toutefois que la dessiccation ait été poussec très-Join, sinon il y aurait gauchissage, déchirement et même boursouffement.

Les dimensions des cazettes mises en œuvre sont ordinairement de 40 centimètres de longueur sur 21 de largeur intérieurement et  $2^{-1}/_4$  d'épaisseur.

Ces cazettes ont toujours leurs parois latérales intérieures vernies et parfois on place encore à l'intérieur une certaine dose de substances volatiles qui, par sa vaporisation, produit un léger lustre à la surface des carreaux, ce qui en augmente la dureté et en diminue le pouvoir absorbant.

J'ai souvent remarqué qu'en ne placant pas de colombins entre les cazettes et même en perçant celles-ci de quelques petits trous, à leur partie supérieure, il y avait beaucoup moins de déchets à la cuisson.

Les fours mis en œuvre sont construits exactement comme ceux destinés à la cuisson des faïences fines en biscuit, seulement leur hauteur est un peu moins grande: quant à leur diamètre, il est ordinairement de 4 mètres 50 centimetres à 5 metres. Comme le refroidissement doit avoir lieu très-lentement, on doit fermer le four après la cuisson, et c'est pour cette raison qu'il n'est percé que d'un seul trou à sa partie centrale supérieure.

Dans une usine auglaise, j'ai vu employer avec succès le four à flamme renversée et à cloison circulaire intérieure, fig. 42 et 43.

Il convient de commencer à chauffer bien leutement pour éviter la casse des pièces. Le feu doit être continué pendant quatre-vingts à quatre-vingt-dix heures, et étre très-faible pendant la première moitié de ce temps.

Ainsi qu'il a déjà été dit, le refroidissement doit se faire avec lenteur, sinon on obtient des produits trop cassants, surtout lorsque la cuisson a eu lieu à une très-haute température.

La fabrication des carreaux de pavement a déjà pris Grand developpeun grand développement en Angleterre, où il existe genre de pavement. actuellement trois on quatre usines qui s'en occupent exclusivement.

ment que prend ce

C'est à l'établissement Minton, à Stoke, que revient l'honneur d'avoir fait revivre cette belle industrie et de l'avoir élevée au degré de perfectionnement où elle se trouve parvenue.

Chacun a admiré, aux diverses expositions universelles, ses mosaïques remarquables bien supérieures aux anciens produits de l'espèce, qui avaient servi de modèles.

C'est de cet établissement que proviennent les riches et beaux pavements qui ont servi à la décoration d'un grand nombre d'établissements publics, d'églises et d'habitations, en Angleterre, en Amérique et sur le continent.

On doit surtout citer les pavements historiés du palais de Westminster, à Londres, et celui du Capitole, à Washington, qui sont des modèles et on peut dire des chefs-d'œuvre d'un rare mérite.

Ces pavements, lorsqu'ils sont ornés de dessins simples bien coordonnés, et de couleurs pâles bien assorties, produisent le meilleur effet, en même temps qu'ils sont d'un excellent usage.

Le marbre, outre qu'il est souvent humide et toujours froid aux pieds, est glissant et facile à dépolir par le frottement, tous inconvénients que ne présentent pas les carreaux, aussi on commence maintenant à les employer très en grand, pour les habitations ordinaires, dans toutes les villes de l'Angleterre et surtout à Londres. Comme on fait alors usage des carreaux pressés à sec et d'une seule couleur sur chaque pièce, leur prix n'est pas très-élevé. Voici quols sont les prix des divers genres de carreaux :

Prix actuels des carreaux en Angieterre.

Encaustic, noir et jaune ou rouge et jaune, deux couleurs, carreaux carrés de 15 centimètres de côté et de 2 centimètres 5 millimètres d'épaisseur : 15 à 20 francs par mêtre carré;

Noir, rouge et jaune, trois couleurs: 20 à 25 francs; Les dessins plus soignés avec bleu, vert, rose, blanc et autres teintes, sont cotés de 20 jusqu'à 65 francs par mêtre carré.

On fournit, au même prix de 65 francs par mêtre carré, des mosaïques formées de petits cubes de un centimètre environ de côté [tessera], diversement colorés et colés sur une plaque de ciment qui leur sert de base. Ce genre (tessetated) est beaucoup employé à Londres sur les trottoirs, devant les magasins, pour y inserire le nom et l'enseigne de ceux-ci.

Carreaux unis ordinaires (plain), d'une seule couleur, fabriqués à sec, de 2 centimètres et 5 millimètres d'épaisseur, teintes rouge, noire, chocolat, jaune, verte, blanche, etc., au choix et combinées : 12 francs par mêtre carré.

Carreaux unis ordinaires, comme les précédents, mais d'un demi-pouce anglais ou 13 millimètres seulement d'épaisseur : 8 à 9 francs par mètre carré.

Ce sont ces derniers qui sont actuellement lo plus communément employés en Angleterre, surtout pour les habitations particulières. Ces carreaux sont beaucoup plus petits que les encaustics; ils n'ont guère que 10 à 12 centimètres de côté. Ils ne sont pas non plus tous carrés; pour remplacer la diversité des couleurs leurs formes sont même très-variées. Certains établissements possèdent jusqu'à quatre-vingt-dix patrons ou formes différentes de carreaux. On peut ainsi obtenir une très-grande variété de dessins, par la combinaison de ces formes. Avec les trois principales : carrée, rectangulaire et triangulaire, on peut déjà produire des effets très-variés, surtout que chacune d'elles peut être obtenue en diverses couleurs et que l'on peut intercaler, de distance en distance, un carreau encaustic richement décoré, comme il a déjà été dit.

Placement des carreaux.

Avec les carreaux les plus parfaits on n'arriverait encore qu'à de mauvais résultats, si leur mise en place n'était pas exécutée avec tous les soins requis. C'est donc avec raison que l'on attache une haute importance à cette opération, en Angleterre. L'aire à paver est d'abord recouverte d'un lit de béton, formé de chaux et de gravier ou autre corps dur, sur une épaisseur de 7 à 8 centimètres, disposé bien horizontalement. Il faut laisser durcir cette couche avant le placement des carreaux. Ceux-ci, après avoir été trempés dans l'eau, sont posés sur le béton, dans une couche de 6 à 7 millimètres d'épaisseur de ciment, formée de parties égales de ciment romain et de sable. La partie de ciment en excès sortant par les joints, doit être enlevée immédiatement avec une éponge, pour qu'elle ne s'attache pas à la surface des carreaux. On recommande de laver fréquemment les carreaux avec du savon noir et de l'eau froide, pour enlever les efflorescences calcareuses que le ciment détermine à leur surface pendant les premiers mois; on arrive mieux et plus vite au même résultat avec de l'eau acidulée. Sur le continent. on place souvent les carreaux avec un peu de ciment, directement sur le sol, après l'avoir tassé; c'est un mauvais travail et, pour obtenir un bon pavement, il faut au moins, si on ne fait pas usage du béton, placer sous les carreaux une demi-brique posée à plat, soit à sec, soit dans du mortier. C'est surtout pour les carreaux n'avant qu'un demi-pouce, 12 à 13 millimètres d'épaisseur, les plus en usage actuellement, que cette pratique est nécessaire.

Les établissements qui ont entrepris cette belle Étalactueldece industrie sur le continent sont ceux de la société Boch continent. frères, à Mettlach (Prusse), et à Manbeuge (France), et de la Société Céramique Anonyme, à Maestricht.

Étalactuel decette

Pendant les quatre années de mon séjour à Kéramis, j'ai poursuivi activement cette fabrication avec M. Victor Boch (1), et c'est par lui qu'elle vient d'être transportée à Maubeuge (France), dans une usine projetée pour faïencerie, avant le traité de commerce avec la France. Voilà donc, en quelque sorte, la Belgique dépourvue de tout établissement de ce genre! et, ce qui est plus curieux encore, c'est que ce sont ses excellents matériaux et principalement les feldspaths de Nivelles, qui sont mis en œuvre à Maubeuge et à Maestricht.

Il est vrai de dire que c'est une fabrication des plus délicates et des plus difficiles; en sorte que, dans le

<sup>(4)</sup> C'est à Kéramis (Louvière) qu'ont été fabriques les pavements du chœur de la nouvelle église rue des Sols, à Bruxelles, de la station de Cour-Iray, etc. Maestricht a fourni les pavements de la station de Tilbourg, de l'église de Woorden, etc., en Hollande,

principe, elle a donné lieu à bien des mécomptes; l'on cite maintenant comme fait historique, en Angleterre, que même chez Minton les débuts dans ce genre n'ont pas toujours été fructueux. Mais aussi alors tout était à trouver ou à créer : dessin, composition des pâtes, procédés de fabrication, etc., tandis qu'à présent la voie est tracée et qu'il n'y a plus pour ainsi dire qu'à la suivre.

L'année dernière j'ai vu construire dans le Staffordshire, d'après les derniers perfectionnements, un outillage complet pour la fabrication des carreaux de pavement dans le nord de l'Espagne; un second devait suivre pour le midi de la France. C'est que l'on peut dire que la vogue de ces produits est assurée, car elle est due non pas à la fantaisie, mais au confortable, à l'élégance et à la propreté qu'ils apportent dans les constructions. En Angleterre, près du centre de production, leur emploi est devenu général, même pour les habitations ouvrières, et il en sera probablement de même dans les autres contrées où l'on introduira leur fabrication et où ils ne peuvent guère arriver aujourd'hui, à cause des frais élevés de transport qu'occasionne leur grand poids.

Après l'établissement de Minton, qui est le plus ancien et de beaucoup le plus important, c'est celui de MM. Maw et C°, à Broseley, sur les bords de la Severn, qui doit être mentionné. On retrouve dans cette localité, ainsi que je l'ai reconnu, les argiles rouges brunâtres, ferrugineuses, parfois légèrement calcareuses, des terrains permiens et triasiques propres à cette fabrication et exploitées par Minton aux environs de Stoke. C'est sans doute ce qui a déterminé MM. Maw et C° à choi-

sir cet emplacement, sur lequel il existe d'ailleurs, depuis très-longtemps, de nombreuses usines pour la production des tuiles, des carreaux ordinaires, etc.

Ajoutons que la houille et les schistes houillers réfractaires y sont abondants.

M. R. Boote, de Burslem, fabrique aussi les pavements incrustés, ainsi que M. W. Walker et C°, de Wareham.

Enfin plusieurs autres établissements, tant à Londres que sur d'autres points de l'Angleterre, s'occupent encore de ce travail, mais avec moins de succès et sur une moindre échelle.

On fabrique chez M. Minton des carreaux noirs avec les lettres de l'alphabet ou les chiffres incrustés en blanc, de trois ou quatre dimensions différentes, pour inscriptions à l'air, telles que noms de rues, de stations, chemins de fer, etc.; ces pièces, qui sont déjà trèsemployées en Angleterre, sont d'un excellent usage.

Pour les carreaux vernis destinés à servir de revétement de murs, leur fabrication est beaucoup plus missimple que celle des payements, n'ayant pas à résister à la même usure; il n'est pas nécessaire qu'ils possèdent une aussi grande dureté, et il suffit que les couleurs dont ils sont ornés soient simplement appliquées à la surface, comme sur les fafences fines et les majoliques.

ement pour les

Avec les pâtes à faïence communes de teinte jaunâtre on pent arriver à de très-beaux et très-hons résultats. C'est une fabrication beaucoup plus simple et d'une réussite plus certaine que celle des payements.

Lorsque l'on opère à sec, comme nous l'avons vu pour ceux-ci, si la teinte jaune ne convient pas, on peut former la face avec de la poudre de pâte blanche plus fine, placée au moyen du tamis comme il a été dit.

On peut aussi, par la compression, obtenir des carreaux de revêtement portant des ornements en relicf, pourvu que ecux-ci ne soient pas très-saillants et que la composition employée convienne bien pour la compression. Hors de ces conditions il faut employer la pâte et les moules en plâtre, ce qui est beaucoup plus long, comme on l'a vu précédemment.

Les carreaux de revêtement forment l'objet d'un grand commerce d'exportation yers l'Inde, l'Espague, etc. Les anciennes fabriques de Delft, en Hollande, ont continué jusqu'à présent cette fabrication par le moulage et par les procédés les plus primitifs, en sorte que le bas prix anquel elles peuvent livrer leurs produits ne s'explique que par la grossièreté de ceux-ciet la grande habitude des ouvriers qui les façonnent. On n'y fabrique d'ailleurs que de petites plaques de 10 à 12 centimètres de côté. Le bleu et le violet, obtenus au moyen du cobalt et du manganeses, sont les teiutes les plus communément employées. Il n'y a souveut qu'une seule cuisson pour le biscuit, la glaçure stannifère ou émail et la décoration.

Dans le nord de l'Espagne, où ces produits sont connus sous le nom d'azulejos, ou les fabrique de la même façon et par des procédés qui ne sont pas plus avancés.

Production journaliere. Lorsqu'on opère à sec comme pour les pavements, le travail est beaucoup plus rapide. Ainsi, avec une bonne presse, trois ouvriers peuvent produire facilement chaque jour 2,000 carreaux de 12 centimétres de côté ou de dimension ordinaire, soit 28 mètres carrés; en ne comptant même que sur 20, on voit qu'avec un petit personnel et un outillage simple on peut arriver à un chiffre élevé de production. Les carreaux obtenus au moyen de la presse présentent une régularité et des arrétes d'une netteté bien supérieure à ceux qui sortent des moules. La cuisson et la décoration peuvent se faire exactement comme celles de la faience fine et elles ne présentent aucune difficulté.

Pour terminer ce que nous avions à dire sur ce sujet nous ajouterons quelques mots concernant les carreaux de Boom. Sur plusieurs points de la Belgique et notamment à Boom et à Niel, près d'Anvers, on fabrique avec l'argile à briques, la plus grassee ou la plus plastique, des carreaux pour pavement, dont la teinte rouge ordiuaire est parfois changée en gris bleuâtre par un simple enfumage à la fin de la cuisson.

Travaillés à peu près de la même manière que les briques ordinaires et cuits à une température qui n'est guère plus élevée que celle employée pour ces derniers produits, ces carreaux offrent peu de résistance et peu de dureté. Dans les endroits de grand passage, leur usure est donc assez rapide, donne lieu à beaucoup de poussière et exige de fréquents nettoyages; une autre cause qui s'oppose encore plus à la propreté de ces pavements, c'est leur nature poreuse et absorbante. Ce sont là des inconvénients très-graves auxquels il serait possible de remédier au moins en partie, et à peu de frais, en soumettant les carreaux à une forte compression dans une petite presse à vis, au moment où ils sont arrivés à une demi-dessiccation. C'est un procédé que

Carreaux de Boom.

j'ai vu employer avec beaucoup de succès en Angleterre pour des produits du même genre.

Dans leur état actuel les carreaux de Boom ne peuvent pas servir pour dos pavements soignés, et le grand usage que l'on en fait n'est dû, il faut le reconnaître, qu'à leurs bas prix excessifs; voici quels étaient ces prix à Boom et à Niel en 1863:

|  | Dimension. |   |      |   |       | Rouges. |        |       |            | Bleus. |         |       |          |
|--|------------|---|------|---|-------|---------|--------|-------|------------|--------|---------|-------|----------|
|  |            |   |      | - |       |         |        | -     |            |        |         |       |          |
|  | Cent.      |   | Cest | L | Cent. | 1,000 ; | ièces. | Metre | es carrés. | 1,000  | pièces. | Metre | s carrés |
|  | 12         | × | 12   | × | 2     | Fr.     | 9      | Fr.   | 0,62       | Fr.    | 11      | Fr.   | 0,77     |
|  | 14         | × | 15   | × | 2 1/2 |         | 11     |       | 0,56       |        | 13      |       | 0,66     |
|  | 16         | × | 16   | × | 21,   |         | 15     |       | 0.58       |        | 17      |       | 0,66     |
|  | 20         | × | 20   | × | 2 1/4 |         | 30     |       | 0,75       |        | 35      |       | 0,87     |
|  |            |   |      |   |       |         |        |       |            |        |         |       |          |

## FABRICATION DES GRÉS ORDINAIRES.

(Brown-Stone Ware),

Il existe par toute l'Angleterre et notamment à Londres, dans le quartier désigné sous le nom de Lambeth, de grandes et nombreuses usines pour la fabrication des objets en grès et surtout des tuyaux pour la conduite des liquides (sanitary pipes).

## Fabrique de tuyaux en grès de Tamworth

Dans toutes ces usines, le travail s'exécute à peu près de la même façou, et, pour éviter les répétitions, nous décrirons seulement la marche suivie dans l'établissement de MM. Gibbs, Cannigs et C\*, à Tamworth, que nous avons visité en détail.

Cet établissement se trouve dans une situation remarquablement favorable, puisque les puits qui donnent tout à la fois et la houille et les schistes argileux réfractaires du terrain houiller qui y sont employés, se trouvent dans la cour même de l'usine. (Houille à 10 fr. la tonne de gros et à 5 fr. le menu.)

Il convient d'ailleurs de le signaler à l'attention de nos jeunes industriels visitant l'Angleterre, car on y fait usage de tous les procédés nouveaux les plus perfectionnés, en sorte qu'il serait difficile de trouver un meilleur modèle.

Les schistes argileux, après leur extraction, resteut exposés à l'air dans l'établissement pendant au moins une année, après quoi ils peuvent servir directement pour la fabrication des tuyaux. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter du ciment; il suffit de former, par le simple mélange des diverses qualités de ces schistes, des compositions couvenables pour le travail à exécuter (I).

Voici comment on procède pour les amener à l'état de pâte : ou les fait d'abord passer à sec sous des meules verticales en fonte, montées d'après le système américain, c'est-à-dire que le mouvement de rotation est communiqué à la table en fonte sur laquelle a lieu le broyage, tandis que les meules ne chaugent pas de place et peuvent simplement tourner sur leur axe. Un double râteu en fer, tournant avec la table, est disposé de manière à pouvoir être abaissé au besoin, pour pousser sur un tamis la partie qui se trouve sous les meules, lorsqu'elle est suffisamment fine. A sa sortie meules, lorsqu'elle est suffisamment fine. A sa sortie

<sup>(1)</sup> A Lambeth, à Londres, ce sout les argiles plastiques du Dorsetshire et du Devonshire métangère entre elles et avec les sablés de Woolwich qui forment la base des Brosen-Stone Ware. La glacure est au sel marin, avec parties colorées en brun mussitive par des oères.

du tamis, le schiste broyé est reçu sur une toile sans fin inclinée, avec barres transversales, qui le porte sur une grande plate-forme en fonte, de 3 à 4 mètres de dinnétre, au centre de laquelle tourne un arbre vertical armé de bras en fer recourbés, destinés à l'étaler, le presser et le malaxer, afin de bien l'incorporer avec l'eau, dont un filet vient le mouiller au point où la toile sans fin la déverse.

Le même axe vertical porte un bras auquel est suspendue verticalement par son milieu une plaque carrée en tôle mobile autour d'une charnière verticale, et pouvant, au moment voulu, faire office de râteau. Lorsque ce bras passe vis-à-vis de l'ouverture de déchargement, le râteau est tourné par un levier disposé à cet effet, en sorte qu'il pousse dans cette ouverture une partie de la pâte, laquelle tombe dans une trémie, d'où elle descend dans le moulin pétrisseur. De ce moulin la terre tombe sur une seconde toile sans fin qui la relève à l'étage supérieur, dans les cylindres des presses verticales à tuvanx. Les pistons de celles-ci sont commandés au moyen de vis mues par machine, et chaque presse porte, à sa partie inférieure, un anneau extensible ou en deux pièces, que l'ouvrier ouvre au moyen d'un levier, pour former le collet ou manchon du tuyan, Jusque-là les manchons avaient, comme on sait, toujours été façonnés à la main; c'est un perfectionnement important, surtont que le nouveau procédé fonctionne très-bien et fournit d'excellents résultats.

La manœuvre est tellement simple qu'un jeune ouvrier de 12 à 15 ans suffit pour soigner une presse, et la rapidité du travail est telle qu'un tuyau, quel que

soit son diamètre, est formé avec son manchon en moins d'une minute de temps.

Lorsque l'on fait usage de pâte courte, dont le façounage à la presse présente quelques difficultés, on admet un peu d'eau tout autour du collet, pour lubrificr en quelque sorte cette partie et faciliter la sortic du tuyau.

Le tuyau en sortant de la presse présente sur la hauteur du manchon une paroi double; celle intérieure, machine. qui n'est que la continuation du tuyau, est enlevée à la main, à l'aide d'une petite lame disposée à cet effet. Après cette opération, le tuyan qui à sa sortie de la presse a été reçu verticalement sur un petit chariot, est conduit dans une chambre spéciale de dessiccation, d'où il passe plus tard dans un séchoir fortement chauffé à la vapeur.

Lorsque le travail est en pleine activité, six presses peuvent fonctionner à la fois dans cet établissement, et sement. d'après ce que l'on vient de voir le personnel est trèsrestreint, car le travail mécanique remplace presquo exclusivement la main de l'homme.

Grand développe-ment de cet établis-

La glaçure a lieu au sel marin, et conséquemment il n'y a qu'une seule cuisson.

Les fours sont disposés comme ceux représentés 47 bis Cuisson des tuyaux. et 47 ter, c'est-à-dire, que l'on y fait usage, pour l'échappement des produits de la combustion, d'une cheminée centrale exactement comme celle que nous avons employée à Maestricht. Voir fig. 46 et 47. Les tuyaux sont placés verticalement dans lo four,

sur deux hauteurs et, comme il n'y a pas de pavement dans le four, le rang inférieur repose sur deux lits de briques placés de champ et entre lesquelles la flamme peut librement circuler. Ces briques restent dans le four pendant plusieurs cuissons.

Le temps de la cuisson est ordinairement quatrevingt-quatre à quatre-vingt-dix heures, dont la moitié pour le petit feu. On laisse refroidir pendant deux jours avant de défourner. A Lambeth, la cuisson qui a aussi lieu à la houille ne dure que trente heures environ.

Fabrication des briques. Les argiles ferrugineuses des terrains permiens et triasiques, servant en Angleterre pour la fabrication des carreaux de pavement, sont aussi employés dans le Staffordshire et notamment à Tunstall et à Stoke, pour la fabrication de briques et autres produits tels que tuyaux, tuiles, pannes, bordures pour jardins, etc., etc., d'une nature particulière, et désignés sous le non de terro-metallics, par suite de la couleur noire bleuâtre, tout à fait parcille à celle de la fonte qu'ils possèdent après la cuisson.

Qualités des produits terro-metallics. Ces briques sont très-peu absorbantes, très-résistantes et tellement dures qu'elles ne se laissent pas ruyer par la pointe d'acier. Ces qualités sont dues en majeure partie à la présence d'une graude quantité de fer. On voit par l'anadyse donnée page 7 que cette quantité s'elève jusqu'à 13 ½ p. c. Le grand poids des produits suffit d'ailleurs aussi bien que leur couleur pour justifier leur nom et pour indiquer leur nature demimétallique. Les briques terro-metallies ou blue, comme on les désigne aussi quelquefois, résistent tellement bien à l'air et à l'usure qu'on les emploie avec un succès complet pour paver les trottoirs, les cours, etc. Sur toute l'étendue des grandes communications conduisant, d'une ville des poteries à l'autre, il régne un trottoir d'une couple de mètres de largeur, pavée avec ces briques, lesquelles sont retenues en place par des bordures en fonte. C'est propre, non glissant, solide et d'un excellent usage, car il y en a qui durent depuis un trèsgrand nombre d'années et qui sont encore comme neufs.

Le prix en est de 3 francs environ par mètre carré, ou à peu près la moitié de ce que coûtent nos trottoirs en pierre bleue ou en petits pavés de grès ou de porphyre retaillés.

Ce mode de pavage prend beaucoup de développement et il vient de se former dans le Staffordshire une société à un capital très-élevé pour ce geure de fabrication. La cuisson de ces briques demande un bon coup de feu; elle a lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, dans les fours ronds verticaux, fig. 42et 44, et elle dure ordinairement quatre jours et quatre nuits.

Comme il a déjà été dit pages 6 et 7, on ne fait guère usage dans cette fabrication que de schistes qui sont désagrégés par leur exposition à l'air ou broyés entre des cylindres.

Il est probable que l'on arriverait aux mêmes résultats en Belgique, en employant les schistes rouges ferrugineux du terrain dévonien, si abondant dans les

Essais a faire en Belgique. provinces du Hainaut, de Namur et de Liége, surtout dans la vallée de la Meuse.

D'après ce que nous avons vu en Angleterre, c'est une industrie qui a de l'avenir et qui se développe assez rapidement. Les essais à faire en Belgique présenteraient done beaucoup d'intérêt, d'autant plus que le succès nous paraît à peu près assuré.

Prix des Blue-Bricks. On peut obtenir à Tunstall des briques de cette espèce à peu près au prix auquel on y paye les briques ordinaires ou de 45 à 50 francs le mille. Ce prix des briques ordinaires parattra sans doute elevé, mais il faut remarquer qu'elles sont parfaitement bien travaillées et bien cuites, que leurs arêtes sont vives et qu'elles présentent une grande résistance. Elles sont en outre plus grosses.

Avant de finir sur ce sujet, nous consacrerons quelques lignes à la description d'un centre de fabrication, d'ailleurs trop peu connu relativement à son importance et à son avenir.

Nous possédons à Boom, près d'Anvers, un groupe d'établissements pour la production des briques, pannes et tuiles tel que l'on n'en rencontre ni en Angleterre ni en Amérique, ni probablement nulle part ailleurs.

C'est par centaine de millions que l'on compte déjà les briques que l'on fabrique là chaque année et que l'on transporte parfois à de très-grandes distances.

La qualité, la richesse et la situation des bancs argileux mis en œuvre permettent d'obtenir des produits supérieurs et à des prix très-bas, en sorto que la demande croît chaque jour de plus en plus rapidement et qu'il serait difficile de dire ou s'arrètera le développement de ce centre industriel.

La couche d'argile exploitée entre Boom et Niel, le long et contre la rive droite du Rupel, et jusqu'au tre industriel niveau de cette rivière, sur une étendue de 4 à 5 kilomètres, une largeur de 1 kilomètre et une épaisseur de 8 à 10 mètres, appartient au terrain tertiaire, système rupélien de A. Dumont. Cette argile, très-plastique, de couleur bleue verdâtre au moment de l'extraction. prend une teinte d'un gris blanchâtre par sa dessiccation à l'air.

Elle communique à l'eau dans laquelle on la délaye une teinte d'un gris cendré et, chose remarquable, la silice qu'elle renferme en quantité suffisante pour bien résister au feu est dans un tel état de division que l'on peut parfois délaver un morceau d'argile de la grosseur d'un œuf, sans trouver un seul grain de sable un peu gros au fond du verre.

Le gisement est recouvert d'une couche de 2 à 3 mètres d'épaisseur de sable verdâtre glauconifère du terrain diestien de A. Dumont.

Le banc argileux est à peu près le même sur toute sa hauteur, qui n'est pas moindre de 8 à 10 mètres, et les deux corps étrangers qui le souillent sont d'autant plus faciles à éliminer qu'ils sont résistants. Ce sont, d'une part, des rognons aplatis de calcaire compacte argileux, gris blanchâtre, qui, par la calcination et le broyage, peuvent fournir un assez bon ciment. Ces rognons, par suite de leur volume et de leur réunion fréquente en trois petits bancs horizontaux de 10 à 25 centimètres dépaisseur, sont très-faciles à séparer de l'argile. Il n'en est pas tout à fait de même des nodules de pyrites qui se trouvent éparpillés dans toute la masse et qu'il faut éliminer avec soin, car celles qui restent déterminent souvent la boursoulture et même la perte à la cuisson de la pièce qui les renferme. Comme compensation pour ce surcroît de travail, les pyrites out une plus grande valeur; elles sont vendues aux fabriques d'acide sulfurique.

L'exploitation de l'argile se fait en automne, d'une manière très-rationnelle, par petits gradins droits parallèles à la rivière, dont ils s'éloignent en avançant. Ces gradins n'ont pas plus de 20 à 25 centimètres de hauteur.

La terre y est découpée verticalement en petites tranches, de moins d'un centimètre d'épaisseur, que l'ouvrier pousse en bas des gradins, sur le tas qui se trouve à la partie inférieure.

Au fur ct à mesure que le tas grossit il est arrosé avec de l'eau qui sourd à la tête du bane argileux ou à la base du dépôt sableux, et que l'ouvrier projette au moyen d'une pelle.

Après avoir séjourné à l'air, pendant l'hiver, dans cet état, l'argile est facile à travailler et à cuire, et donne des produits de qualités tout à fuit supérieures.

La fabrication proprement dite ne présente rich de particulier à Boom; sauf quelques transports, tout se fait encore à la main.

Les petits hangurs longs et étroits, destinés à mettre les produits crus à l'abri de la pluie et à faciliter leur dessiccation sont très-bien construits et méritent d'être signalés.

Cuisson des briques dans des fours.

Contrairement à ce qui sc pratique dans les autres parties de la Belgique, la cuisson des briques a lieu ici dans des fours.

Les fours, quel qu'en soit le système, permettent d'obtenir des produits plus également cuits, tout en donnant une économie de combustible.

Jusque dans ces derniers temps on n'employait à Boom que des fours sans dôme, à tirage naturel; c'étaient simplement de grandes chambres rectangulaires sans plafond, recouvertes cependant, à une certaine hauteur, d'un toit en tuiles supporté sur charpente en bois et destiné à les abriter de la pluie. Ces chambres, de 10 mètres et plus de côté, ont de 4 à 5 mètres de hauteur.

Par suite de la quantité de fumées lancées dans l'atmosphère, Boom ressemble en petit à Sheffield ou à Pittsburg. C'est pour obvier aux inconvénients produits par ces fumées et surtout comme mesure hygienique, que l'on a prescrit de fermer les fours par le haut et de recevoir les produits de la combustion dans des cheminées de 30 mètres au moins d'élévation.

Les nouveaux fours avec dôme et cheminée déjà construits fonctionnent bien, comme cela ne pouvait manquer d'arriver. Ils doivent même être plus économiques que ceux ouverts.

En ayant soin surtout de donner une section suffisante à la cheminée, le succès ne peut pas être douteux.

Le prix moyen des briques de Boom n'est que de 8 à 9 fr. le mille. Il s'est parfois élevé jusqu'à 10 fr., mais aussi il est déjà descendu jusqu'à 6 fr. Il est toutefois à remarquer que ces briques sont plus petites Fours à cheminée.

que les briques ordinaires et surfout que les briques auglaises. La qualité de l'argile de Booun, qui se bous soulte au feu l'orsqu'elle n'est pas parfaitement séche, doit étre la principale cause de l'adoption de ces petites dimensions, qui sont peu économiques et incommodes lorsque l'on n'emploie pas toutes briques de même provenance.

Comme je l'ai déjà dit, ce centre industriel parait destiné à un grand avenir.

Produits perfectionnés a fabriquer. Toutefois, il est regrettable que jusqu'à ce jour il n'ait fabrique que les produits les plus communs et les plus ordinaires, saus s'occuper le moins du monde de produits plus perfectionnés, tels que briques creuses, briques ormementées, pavements décorés ou unis, mais plus durs et de qualité supérieure, etc.

Une fois dans cette voie de progrès, le haut prix des nouveaux produits payerait largement les premiers frais.

On pourrait, en outre, arriver par ce moyen à avoir de l'ouvrage pour la saison d'hiver, pendant laquelle les ouvriers sont mal rétribués et doivent en quelque sorte vivre avec les épargnes de l'êté.

On fabrique actuellement en Angleterre des briques engobées ou colorées à la face visible, qui sont d'un très-bel effet dans les constructions, eu égard surtout au bas prix auquel ou peut les obtenir.

On a fait un grand emploi de ces briques, pour les constructions soignées du Staffordshire, dans ces dernières années.

En ce qui concerne les pavements, ils gagneraient beaucoup en dureté, en solidité et en rectitude, s'ils étaient, comme nous l'avons déja dit, passés à la presse avant leur entière dessiccation, ainsi que cela se fait en Angleterre.

Pour assurer la réussite de ces carreaux à la cuisson, il faudrait les soumettre à une dessiccation artificielle avant de les passer au four. Enfin, il conviendrait d'employer pour leur cuisson les fours économiques du Staffordshire, déjà tant de fois cités.

En 1857, on ne comptait pas moins de 50 fabricants de briques et tuiles à Boom et 25 producteurs de briques seules, soit en tout 75; il y avait, en outre, 26 fabricants de briques, tuiles, pannes et carreaux à Niel, et enfin, 14 fabricants de briques à Hemixem, soit donc un total de 115 fabricants; ce nombre s'est encore notablement aceru. Nombre d'atchiers

Les salaires moyens étaient, en 1863, en été, pendant la fabrication, de 2 à 3 francs pour les homnes et de 1 fr. 75 cent. à 1 fr. 50 cent, pour les femmes et les enfants; mais les journées ent très-longues et peuvent compter pour des journées et demie (parfois de 4 heures du matin à 8 heures du soir). Salaires.

En hiver, les hommes gagnent de 1 fr. 25 cent. à 1 fr. 50 cent. à détacher la terre, à raison de 40 à 50 centimes par mêtre cube mesuré au banc. A cette époque il n'y a plus d'ouvrage dans cette industrie pour les femmes et les jeunes ouvriers.

Chaque jour on voit surgir de nouveaux appareils pour faire les briques et il semble que, aussi bien en

Fabrication des briques par machine, en Écosse,



Angleterre que sur le continent, plus leur nombre augmente, moins leur emploi se généralise. Une contrée cependant commence à faire exception : c'est l'Ecosse. Depuis plusieurs années déjà, aux environs de Glasgow, on fabrique mécaniquement de très-grandes quantités de briuses.

L'habileté intelligente de l'ouvrier écossais contribue probablement, jusqu'à un certain point, à ce résultat; mais la simplicité et la bonne disposition des appareils mis en œuvre me paraissent méanmoins incontestables.

D'ailleurs la meilleure preuve à donner en faveur de leur mérite, c'est l'expansion que prend leur usage.

La société Allan Man et C', pour la fabrication des briques, près de Glasgow, après avoir employé une de ces machines pendant plusieure sanées, en a commandé une seconde exactement semblable à la première. J'ai va fonctionner ces deux appareils et ils m'ont paru ne rien laisser à désirer.

Machines employées. Voici quel en est le mécanisme : Un cylindre vertical sert de pétrisseur, au moyen de l'axe armé de couteaux qui se meut à son centre; il porte à sa partie supérieure une trémie, dans laquelle l'argile est amenée à l'état naturel par des petits wagons que la machine dève du fond de l'extracion, au moyen d'un petit chemin de fer. Cette argile ne reçoit aucune préparation manuelle. On a seulement soin de l'extraire et de la laisser exposée à l'air pendant un hiver, avant de la mettre en œuvre. La quantité d'eau plus ou moins grande qui est nécessaire pour sa transformation à fetat de pâtés, sous l'action des lames du pétrisseur, est amenée dans celui-ci au moyen d'un petit tuyau,

La pâte sort, à la partie inférieure du cylindre, par deux ouvertures carrées, latérales et diamétralement opposées. On obitent ainsi deux prismes continus de la largeur et de l'épaisseur des briques. Lorsqu'une longueur suffisante de ce prisme est sortie, elle est coupée par la machine au moyen d'un fil, et la brique, ainsi formée, est pressée du haut en bas sur la pétite plauchette destinée à la recevoir pour faliciter son enlèvement et son transport, comme à l'ordinaire, sur le champ de dessiccation.

Ces planchettes sont supportées par un chapelet ou chaîne sans fin, que la machine fait avancer au fur et à mesure du besoin.

Une petite machine à vapeur, de 10 chevaux de force environ, suffit pour une production de 20,000 à 25,000 briques par journée de 10 heures de travail.

Ces briques sont de même longueur et de même largeur que les nôtres, mais elles ont une épaisseur à peu près double : cela correspond donc à une production de 40,000 à 50,000 de nos briques environ. C'est le sieur William Bolston, constructeur à Glasgow, qui fabrique ces machines.

On comprend qu'il faut des terres bien faciles à sécher, pour qu'il soit possible de faire ainsi les briques d'une épaisseur double.

La plupart de nos argiles, et notamment celles de Boom, sont trop plastiques pour que nous puissions parvenir à cette augmentation de dimension, sans craindre le boursouflement.

Ce ne serait qu'en y mélangeant un peu de sable, de

paille hachée, ou quelque corps destiné à faciliter la dessiccation, ou bien encore en faisant les briques creuses, que l'on pourrait arriver à ce résultat.

Le prix de ces briques, à la briqueterie près de Glasgow, est de 30 francs le mille. A volume égal, ce prix est donc plus élevé que chez nous, mais aussi les produits sont supérieurs.

La cuissón a lieu en plein air, en tas très-longs, de 6 à 8 mètres de largeur et de 2°50 à 30 mètres de hauteur. Comme le charbon n'est pas interposé avec les briques, les carneaux ménagés à la partie inférieure, pour faire le feu, sont étroits et n'ont pas moins de 1°25 de hauteur.

Cuisson des briques, tuiles, etc., en Angleterre.

Malgré l'économie de combustible, la régularité de la cuisson des produits et la diminution des fumées qui résultent de l'emploi des fours, les briques sont encore assez fréquemment cuites en plein air dans tout le nord de l'Angleterre. Dans les autres parties, où l'ou fait plus communément usage des fours, ceux-ci sont les mêmes que ceux qui servent pour tuiles, pannes, tuyaux de drainage, etc.

Ils sont circulaires avec cheminée centrale, fig. 44 et 45, ou rectangulaires et avec voûte formant dôme, Les premiers dounent des résultats excellents; mais comme dans le cas dont il s'agit il n'est pas nécessaire de produire un coup de feu élevé, il faudrait, pour économiser le combustible, augmenter considérablement les dimensions de ces fours.

Quant aux fours rectangulaires, voici, en termes généraux, leur disposition : Sur les quatre cotés d'un rectangle ayant 4 à 5 mètres de largeur et deux ou trois fois plus de longueur, on a élevé des murs verticaux jusqu'à 3 mètres environ de hauteur. Une voûte cylindrique, appuyée sur les deux longs côtés, sert de dôme. Parfois cette voûte est hermétiquement fermée et alors les produits de la combustion sortent par des conduits ménagés dans l'épaisseur des parois et communiquant à une ou à plusieurs cheminées.

Le chargement se fait ordinairement sur quelques lits de briques cuites placés de champ et, sinon à demeure, au moins pour plusieurs cuissons.

Des carneaux transversaux ou parallèles aux petits côtés du four sont ménagés dans ces assises, en nombre qui varie avec la longueur du four, et le combustible est jeté directoment sur le sol dans ces carneaux.

Ces fours ont, comme on voit, la plus grande analogie avec ceux de Boom; un point qui les distingue cependant de ceux-ci, c'est qu'ils ne sont pas entourés de bâtiments et que par suite de leur isolement, souvent en plein champ, il a failu trouver un moyen de mettre les foyers à l'abri des courants d'air; à cet effet une voûte cylindrique à axe horizontal s'étend suivant chacun des longs côtés. Ces deux voûtes, comprenant à peu près un quart de cercle, s'appuient par leur partie supérieure contre les longs côtés, tandis que l'autre extrémité repose sur le sol à 3 mètres environ en avant des fovers.

Il règne ainsi en avant de ceux-ci une galerie que l'on peut fermer à ses extrémités, et dont la section représente approximativement un quart de cylindre. Par cette construction bien simple on assurc en quelque sorte la régularité des cuissons et l'on renforce notablement les longs côtés du four.

Si ces fours ne valent pas les fours ronds à flamme renversée, fig. 44 et 45, au moins ils sont de beaucoup preférables à ceux rectangulaires avec foyers, à l'un des petits côtés et cheminée au côté opposé, lesquels sont encore employées sur plusieurs points de la Belgique pour la cuisson des tuiles, pannes, tuyaux de drainage, etc.

## Four continu alle-

Il paraît que l'on emploie actuellement avec beaucoup de succés, en Allemagne, pour la cuisson dont il s'agit, un grand four annulaire disposé très-rationnelement de la manière suivante : autour d'une cheminée centrale on a établi concentriquement l'espace annulaire qui est destiné à recevoir les produits et qui est fermé par le haut, au moyen d'une voûte. Cet espace a été divisé en une douzaine de chambres ou de fours séparés que l'on peut, à l'aide de registres, isoler ou faire communiquer entre eux, en même temps qu'avec la cheminée.

Voici d'après les inventeurs, MM. Hoffman et Licht, quelle est la marche de ce four : supposons l'appareil en train et les portes des fours 1 et 2 ouvertes. On remplit 1 de briques à cuire et on retire de 2 les briques cuites. Les compartiments 3, 4, 5 et 6, remplis de briques cuites, sont refroids par l'air qui entre par les portes 1 et 2. L'air froid, après s'être considérablement échauffé dans ce parcours, arrive au compartiment 7, où a lieu la combustion. Quand les briques ou autres produits du four 7 sont cuits, ceux du n° 8 sont tellement

chauds que le combustible que l'on jette dessus par le dôme s'enflamme immédiatement. Les compartiments 9, 10, 11 et 12 sont chauffés l'un après l'autre par l'air qui vient de 7 et qui finalement s'écoule par la cheminée, Quand I est rempli on lève le registre entre ce compartiment et le voisin 12, et on abaisse celui qui est entre I et 2, tandis qu'on ferme la communication entre le 12 et la cheminée, et qu'on ouvre, au contraire, le passage pour les fumées du four 1. On vide alors le four 3 qui doit être suffisamment refroidi, et l'on remplit le four 2.

Les avantages de ce système sont importants: l'air nécessaire à la combustion s'échauffe avant d'arriver au foyer. Les gaz chauds, résidus de la combustion, élèvent la température des briques des fours voisins de telle sorte qu'il n'y a pas de perte de chaleur. Lu hauteur du four n'excédant guère deux mètres, l'ouvrier peut disposer commodément les objets à cuire.

On comprend qu'un four semblable, coûteux d'établissement et fournissant une quantité considérable de produits, ne peut guère convenir que pour de grands ateliers, dans le genre de ceux de Boom, mais il n'y a pas de doute que si sa marche est bien régulière et commode, il doit être fort économique.

## PORCELAINE.

Pour terminer ce que nous avions à dire sur les diverses fabrications céramiques, nous ajouterons quelques mots concernant la porcelaine.

Quoique cette poterie prime toutes les autres par ses qualités, nous avons cependant dû la traiter en dernier lieu, afin de rester fidèle à l'ordre de classification, basé sur l'importance industrielle ou commerciale des produits en Belgique, qui a été suivi dans ce travail.

Porcelaine.

Autant le sol belge a été richement doté sous le rapport de la plupart des matériaux entrant dans la composition des faiences, autant il est dépourvu de roche propre à la fabrication de la porcelaine.

Les principales de ces roches, les granites et les feldspaths, ainsi que leurs dérivés les kaolins, si abondants sur un grand nombre de points de l'Angleterre et surtout de la France, manquent chez nous.

Un seul gisement, celui du feldspath lithoïde de Nivelles que nous avous déjà indiqué, fait exception, mais comme il n'a encore été que très-peu exploré et étrès-peu exploité, il n'est pas permis de se prononcer définitivement sur sa richesse et sur la qualité des produits qu'il fournira à de plus grandes profondeurs.

Comme il a dejà cité dit, si mes prévisions se réalisent, on ne peut manquer de trouver plus tard dans le filon de Nivelles, des ressources aussi précieuses pour la fabrication des porcelaines, que celles que l'on y exploite déjà actuellement pour les autres productions céramiques.

Position avantageuse du porcelainier français En attendant nous sommes tributaires de la France pour la terre à porcelaine proprement dite, en sorte que le porcelainier français a sur son concurrent belge de très-grands avantages, ainsi que le démontrent assez clairement les quantités de produits qu'il importe ici depuis l'abaissement des droits de douane.

La concurrence des produits chinois est-elle à redouter pour l'avenir?

Quelques céramistes des plus distingués, et entre

autres M. Salvetat, ont émis l'opinion, dans ces derniers temps, que la Chine, grâce à la profusion avec laquelle elle semble dotée de kaolin de première qualité, pourrait peut-être bien, par la suite, sinon monopoliser la fabrication de la porcelaine dure, au moins reconquérir son ancienne prééminence dans cette industrie.

Toutefois, s'il est vrai de dire qu'en adoptant nos procédés perfectionnés et rapides de façonnage, les Chinois doivent arriver à pouvoir diminuer notablement le prix actuel de leurs produits, d'autre part on doit se demander si ce développement considérable de fabrication ne sera pas la cause d'un abaissement de qualité, compensant et par delà les avantages du bon marché?

En d'autres termes, la quantité ne serait-elle pas augmentée au détriment de la qualité?

Il parait qu'actuellement le potier chinois laisse vieillir ses pâtes plus d'années que son concurrent européen de jours, et qu'en outre il met plus de semaines que nous de jours pour opérer la dessiccation et la cuisson des produits.

Il v a donc lieu de se demander si quelques qualités supérieures qui distinguent les porcelaines chinoises et japonaises persisteront lorsque la concurrence aura amené là, comme ailleurs, les perfectionnements économiques des nouveaux procédés de fabrication.

Quoi qu'il advienne dans l'état actuel des choses, c'est là une question qui n'intéresse guère que la France et l'Allemague où existent les gisements de kaolin qui sembleut le plus se rapprocher de ceux du Céleste Empire,

On a quelquefois dit qu'il devait être préférable de faire voyager le kaolin que la porcelaine fabriquée, celaine en Belgaque.

Conditions de la fabrication de la porpuisque certaines pièces n'exigent pas moins de dix fois leur poids en charbon, avant d'être livrées au consommateur. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit là que de porcelaine de haut prix richement décorée et qui exige un grand nombre de cuissons, tandis que pour les pièces ordinaires, formant les neuf dixièmes de la vente, le poids de la pâte atteint souvent celui du combustible nécessaire pour leur fabrication.

Comment les Anglais ont suppléé au manque de bons matériaux pour porcelaine dure.

D'ailleurs les Anglais, après avoir constaté que leur pegmatite et leur kaolin (1), par suite de la quantité de mica qu'ils renferment, conviennent moins bien que les roches similaires de la Chine, de la France et de l'Allemagne, auraient pu, miéux que personne, importer ces dernières chez eux, tandis qu'ils ont préféré créer leurs fabrications de cailloutages que nous venons de décrire et celle de porcelaine tendre ou phosphatée, dont nous dirons bientôt deux mots. Maintenant encore le mot d'ordre des potiers anglais est de s'en tenir à ces fabrications en les perfectionnant activement et toujours, de manière à pouvoir lutter contre la porcelaine dure, qu'ils considèrent pourtant comme la poterie par excellence, mais dont ils abandonnent la production à ceux qui sont dotés des meilleures matières premières.

Leur complète réussite. Les beaux résultats auxquels ils sont arrivés dans cette voie prouvent d'ailleurs mieux que tous les raisonnements que cette marche est bien la meilleure et on peut dire celle que nous devons suivre, si nous voulons partager leurs succès.

(1, Au moins ceux exploités jusqu'à ce jour.

J'ajouterai encore qu'en attendant la concurrence prédite des porcelaines chinoises et japonaises, les produits européens et surtout les cailloutages anglais et hollandais sont expédiés, en quantités chaque jour croissantes, vers l'Inde, le Japon et la Chine, où ils sont très-bien reçus, sans doute un peu à cause de leur nouveauté mais surtout pour leur bas prix.

De toutes les poteries, c'est évidemment la porcelaine qui est la plus nettement caractérisée. Son aspect semivitreux dans la cassure, sa compacité qui ne lui permet pas d'absorber les liquides, sa grande dureté, surtout sa translucidité, ne permettant pas de la confondre avec les autres produits de l'espèce et surtout avec les faïences fines qui sont toujours opaques.

Toutefois, lorsque celles-ci sont fabriquées avec des matériaux bien choisis, très-finement broyés et surtout lorsque les pièces sont bien façonnées, très-minces et très-légères et qu'elles ont subi un fort feu, elles acquièrent en même temps qu'une grande dureté, un certain degré de translucidité, en sorte qu'il devient assez difficile de dire dans quelle catégorie elles doivent être rangées (1). Mais, comme on voit, il s'agit plutôt dans ce

Sous le nom de porcelaine, nous avons à considérer deux espèces de produits, souvent confondus dans le commerce, mais complétement distincts tant sous le rapport de leur composition que sous celui de leur

cas de produits exceptionnels que de faïences ordinaires.

Caractères de la porcelaine.

<sup>(1)</sup> L'établissement de M. Elliot, de Burslem, produit dans ce genre, pour le marché de Paris, des tasses et autres articles semblables, très-remarquables pour leur minceur et leur bonne exécution.

fabrication. L'un de ces produits a reçu le nom de porcelaine dure et l'autre de porcelaine tendre,

La porcelaine dure ou chinoise, ou bien encore naturelle, est formée de deux éléments principaux, l'un argileux, infusible, c'est le kaolin; l'autre sec ou sans plasticité, argileux, fusible, désigné sous le nom de feldspath (petanzé des Chinois). Ces deux éléments forment la base de toute porcelaine dure. On y ajonte parfois, suivant les lieux et les circoustances, soit de l'argile plastique, du sable, de la craie ou du gypse, mais toujours en dose très-minime.

La glaçure, formée de feldspath silicenx, additionnée parfois d'un peu de gypse, mais ne contenant ni acide borique, ni plomb, ni étain, présente toujours une graude dureté et une grande résistance.

La cuisson de cette poterie nécessite un feu plus fort que celui nécessaire pour la porcelaine tendre ou pour la faience fine, mais en revanche cette cuisson est simple. Le premier passage au four pour arriver à ce que l'on nomme le dégourdi, n'étant pour ainsi dire qu'une forte dessication destinée à faicilire la mise au vernis.

En thèse générale, il faut donc admettre que la fabrication de la porcelaine dure est plus simple et moins difficile que celle de la porcelaine tendre ou de la faïence fiue.

## HISTORIQUE DE LA FABRICATION DE LA PORCELAINE DURE.

La fabrication de la porcelaine dure a eu lieu en Chine depuis les temps les plus reculés, et il paraît qu'elle y avait atteint un très-haut degré de perfection des l'an 1000, c'est-à-dire longtemps avant d'être connue en Europe.

Dejà au treizième siccle le voyageur vénitieu Marco Paulo visitait ces fabriques, et eu 1712 le pèro d'Entrecolles trouvait environ 3,000 fours dans le principal centre de fabrication, appelé King-te-Telning. Si ce chiffre set exact, et quelque petits que l'on puisse supposer ces fours, ils n'eu attestent pas moins un développement très-important. Vers l'au 1500, les porcelaines de la Chine étaient dejà apportées en Europe par les Portugais, les Espagnols et les Hollanduis.

Dès lors on se mit résoltiment à l'oeuvre pour parvenir à imiter de si curieux et si intéressants produits. Ce ne fitt pourtant que vers 1709, que l'alchimiste Bottcher, de Berlin, découvrit le moyen de produire la porcelaine blanche, dans le laboratoire de son confrère Tschirnbauer, à Dressle.

Diverses histoires ont été racontées à ce sujet, mais il paraît que c'est en observant l'action du feu sur la terre dont étaient formés ses creusets, qu'il fat mis sur la trace de cette découverte. Auguste 11, électeur de Saxe et roi de l'ologue, prévoyant toute l'importance du secret de Bottcher et voulant s'en assurer les avantages, fit enfermer l'inventeur, aussi confortablement que possible, au palais Albert, à Meissen, et le chargea d'y fonder une fabrique. Ce fit seulement vers 1715, que l'ou vit sortir de cette fabrique des produits de bonne qualité, tels que ceux qu'elle a fournis jusqu'à ce jour et qui sont connus sous le nom de porcelaine de Dresde.

De ce moment le travail de la porcelaine fut acquis à

l'Europe et s'y répandit bientôt malgre les soins inimaginables pris à Meissen pour empécher la divulgation des procedés.

Voici jusqu'on allaient ces precautions: Le kaolin, provenant d'Aue, était expédié dans des tonneaux cachetés par des personnes muettes. Les ouvriers étaient enfermés et tenus sous clef à Meissen, comme dans une forteresse, et le serment qu'ils avaient fait de garder le secret jusqu'à la mort était affiché dans les ateliers. Une partie de ces précautions existuit encore en 1812, ejoque à laquelle M. Steinauer, alors directeur de la fabrique, dut étre relevé de son serment afin de pouvoir expliquer les procédés suivis, à M. A. Bronguiart, directeur de Sèvres, qui avait été chargé par Napoléon l'ed visiter cet établissement.

M. Steinauer, directeur de l'établissement de Meissen, relevé du serment de garder le secret.

> Dès 1718, une fabrique du même genre que celle de Meissen fut érigée à Vienne, et d'autres suivirent plus tard, savoir celle de Saint-Pétersbourg, en 1744, celle de Berlin en 1750 et enfin celle de Sévres en 1765.

Longtemps avant cette époque on fabriquait en France et en divers autres points de l'Europe de la porcelaine tendre frittée.

On commençait done par le compose pour revenir plus tard au simple. Il ne faut d'ailleurs pas trop s'en étonner, c'est l'histoire de la plupart des inventions.

## DIVISION DES PORCELAINES TENDRES.

La denomination de porcelaine tendre comprend deux genres de produits bien distincts, au moins dans leur composition, savoir : les porcelaines tendres à pâte frittée et les porcelaines tendres phosphatées ou anglaises.

La glaçure de la porcelaine tendre est loin d'avoir la dureté de celle de la porcelaine dure, elle se laisse même rayer par l'acier.

Porcelaine tendre pâte frittée.

Cette glaçure, toujours plus ou moins plombeuse et dans laquelle entre l'acide borique, se rapproche beaucoup de celle des faiences fines et fond à une température bien moins élevée que celle nécessaire pour le vernis des porcelaines dures.

Voici comment on a souvent décrit la porcelaine tendre à pâte frithec: pâte marneuse, deuse, à texture presque vitreuse, dure, translucide, fusible à une haute température; vernis vitreux, transparent, plombifère, assez dur.

On la fabriquait en France et notamment à Saint-Cloud des 1695, c'est-à-dire 20 ans avant l'apparition de la porcelaine dure de Bottcher.

Suivant Brongniart, voici quelle était la pâte de cette porcelaine à Sèvres de 1750 à 1804, époque pendant laquelle elle eut beaucoup de succès.

Sa composition.

| Nitre fo | nd   | u (c | rist | al | mii | iér | al) |  | 22.0  |
|----------|------|------|------|----|-----|-----|-----|--|-------|
| Sel mar  | in   | gris |      |    |     |     |     |  | 7.2   |
| Alun .   |      |      |      |    |     |     |     |  | 3.6   |
| Soude d  | ľΑl  | icaı | ıte. |    |     |     |     |  | 3.6   |
| Gypse o  | le : | Moi  | ıtm  | aı | tre |     |     |  | 3.6   |
| Sable d  | e ŀ  | out  | ain  | eł | lea | u.  |     |  | 60.0  |
|          |      |      |      |    |     |     |     |  | 100.0 |

Après mélange et calcination de ces substances la fritte obtenue était lavée à l'eau chaude, puis broyée.

Pour lui donner du corps et de la plasticité on y ajoutait sur :

|                 | 75 | par | ties | δ. |  | 7 |
|-----------------|----|-----|------|----|--|---|
| Craie blanche . |    |     |      |    |  | 1 |
| Marue calcaire  |    |     |      |    |  |   |
|                 |    |     |      |    |  |   |

Le vernis ou la glaçure pour recouvrir cette pâte se composait de :

20

| Limarge .     |     |    |       |     |      |    | • | 90  |
|---------------|-----|----|-------|-----|------|----|---|-----|
| Sable de Font | ain | eł | oleau | ca  | lcin | é. |   | 27  |
| Silex calciné |     |    |       |     |      |    |   | 11  |
| Sous-carbonat | e d | le | pota  | sse |      |    |   | 15  |
|               | d   | e  | soud  | e.  |      |    |   | 9   |
|               |     |    |       |     |      |    |   | 100 |

Ces matières étaient d'abord fondues ensemble, puis broyées.

Des compositions aussi compliquées accusent plus de recherches, de combinaisons et de génie pour arriver à cette poterie qu'il n'a fallu en déployer pour faire la porcelaine dure, laquelle est formée d'éléments pris tels que la nature nous les offire.

Façonnage difficile.

Mais la découverte et la préparation d'une telle pâte no résolvaient d'ailleurs qu'une partie des difficultés; on comprend qu'en raison de sa nature elle était tellement courte et peu plastique que le travail devait en être excessivement difficile. Cest à tel point que l'ébauchage était impossible et qu'il fallait obtenir presque tous les objets par le moulage et sous de fortes épaisseurs. Le tournassage, long et difficile, ne pouvait se faire qu'à sec, en sorte que les poussières vitreuses auxquelles il donnait lieu étaient nuisibles pour la santé des ouvrières.

Cette pâte, très-ramollissable au feu, y prenant une forte retraite et, nécessitant deux cuissons, ne présentait pas moins de difficultés au four que dans l'atelier de faconnage.

Gauchissage à la risson.

Toutes ces causes devaient, on le comprend, donner lieu à une quantité considérable de second choix et renchérir beaucoup les produits. On peut même dire que c'était plutôt une manutention de laboratoire qu'une industrie.

Il y a donc lieu d'être étonné du grand nombre de points où l'on entreprit cette fabrication en Europe et du développement qu'elle y prit avant la découverte des gisements de kaolin. Il est vrai qu'en compensation des difficultés de fabrication, cette poterie présente une résistance à l'usage qui la rend préciense pour les pièces d'un emploi fréquent et notamment pour les services de table, et qu'en outre les couleurs décoratives, surfout les fonds, y reussissent beauconp mieux que sur aucune autre poterie.

Les établissements qui obtiurent le plus de succès dans cette fabrication, aujourd'hui à peu près généralement abandonnée, furent ceux de Sèvres, de Worcester et de Tournai.

Après la découverte des kaolins du Cornouailles et surtout de ceux de Limoges qui eut lieu à peu près à la méme époque, ou vers 1768, la porcelaine dure en France, les cailloutages et la porcelaine tendre phosphatée en Angleterre prirent rapidement la place de la porcelaine tendre frittée.

Fabrication de la porcelaine lendre a Tournai.

La principale fabrique de Tournai fut fondée en 1750 par les sieurs Peterinck.

On y comptait 60 ouvriers en 1752 et, en 1762 en combre s'élevait à 240. Plus tard cet établissement passa aux mains du sieur Henri de Bettignies qui l'a cédé, il y a quelques années, à la société Boch frères. Depuis longtemps déjà on y produit, en même temps que la porcelaine tendre, des faïences fines, des faïences ordinaires et des poteries brunes.

En continuant encore la fabrication de la porcelaine tendre frittée, cette usine fait exception au milieu du mouvement de transformation qui depuis longtemps a emporté toutes celles de l'espèce, tant en France qu'en Angleterre.

Une usine analogue à celle de Tournai existe à Saint-Amand, près de Valenciennes; elle appartient à M. de Bettignies. On y continue aussi la fabrication de la porcelaine frittée, mais je crois que là, comme à Tournai, la faience fine et la faience ordinaire forment la base de la fabrication.

Porcelaine lendre, phosphatée on anglaise. Les potiers anglais, ne prévoyant sans doute pas la possibilité d'améliorer la fabrication de la porcelaine frittée de manière à pouvoir obtenir ce produit dans de bonnes conditions économiques, l'ont abandonnée depuis l'année 1800, époque à laquelle ils ont découvert une porcelaine tendre qui possède à peu près tous les avantages de la porcelaine frittée sans en présenter les inconvénients et dont la blancheur surtout est de beaucoup supérieure. Cette blancheur, d'un mat laiteux agréable, dépasse môme celle des porcelaines dures de Limoges,

Ce remarquable produit, qui n'est antre en quelque sorte que de la faïence fine dans laquelle on a fait entrer de 40 à 50 p. c. d'os calcinés, est désigné sous le nom de china (porcelaine).

Comme on ne fabrique pas de porcelaine dure dans cette contrée, on a pu supprimer le qualificatif soft (douce ou tendre).

Ce qui distingue surtout cette poterie, ce sont les procedes simples, sûrs et économiques à l'aide des- phosphotée. quels on l'obtient. Le Staffordshire a d'ailleurs profité largement de cette découverte depuis quelques années et il n'est pas douteux que la porcelaine tendre phosphatée a contribué pour une bonne part à la renommée et à la prospérité du district des poteries.

Chacun a pu admirer, aux expositions universelles de 1851, de 1855 et de 1862, à quel degré de perfection on v a amené ce produit, tant sous le rapport de la grande dimension des pièces, de leur légéreté, de la perfection de leurs formes et enfin de leur parfaite réussite pour la blancheur, la transparence et la rectitude, que sons celui de leur décoration.

Un moven bien simple d'ailleurs pour s'assurer du Plusieurs usines spéciales pour cette parti que l'on peut tirer et que l'on a tiré en effet des fabrication a Longpâtes phosphatées, c'est de passer quelques jours dans la ville de Longton, la plus an sud du groupe des poteries.

Lors du recensement de 1861, la population de cette ville était de 16,817 habitants; on l'estime aujourd'hui à 20,000. Notons en passant que cet accroissement, déjà bien rapide quand on le compare à celui qui a lieu sur le continent, est pourtant bien faible à côté de celui de Hauley, ville sinon capitale au moins centrale du district des poteries. D'après une statistique publiée depuis le commencement de ce travail, la population s'est élevée là, pendant la période décennale de 1851 à 1861, de 12,400 habitants à 28,066, soit de 125 p. c. 1

Grande activité industrielle de Long-Ion. Je n'ai pas visité la fameuse ville de King-te-Tching en Chine où déjà, en 1712, le père d'Entrecolles comptait, jusqu'à trois mille fours de potiers (foyers sans doute), mais je ne crois pas qu'elle devait présenter plus de mouvement et d'activité que Longton.

A part le bruit, car on sait que le potier avec ses tours, ses pinceaux et ses fours ne fait pas beaucoup de tapage, on peut dire que Longton ressemble à une partie, et je crois même à une des plus actives, de Birmingham, de Glasgow ou de Pittsburg, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est peut être un peu pour cette raison que l'Américain, débarquant en Angleterre pour s'approvisionner de poteries, se dirige souvent en ligne directe sur Longton.

Longtou produit peu de fafence, tandis qu'elle a en quelque sorte monopolisé la fabrication de la porcelaine phosphatée, au moins pour les articles à bon marché ou les plus usuels et les plus conrants.

On trouve la bon nombre d'usines montées exclusivement pour cette production et qui, grâce sans donte à cette division du travail, sont parvenues à un bon marché de production qui effrave les fabricants de faïences du voisinage eux-mêmes.

C'est dans cette ville que l'on peut acheter des services à thé cannelés, de forme simple, mais de bonne celaine phosphatéeà apparence et très-pratique, en porcelaine admirableblement blanche, décorés de petites fleurs bleues appliquées, en demi-premier choix et comprenant 30 pièces, savoir ·

Bon marché extraordinaire de la por-Longton.

```
12 tasses ou
                  24 pièces.
 1 théière
 1 pot au lait.
 1 sucrier
 4 bol
 2 plats à pains
                   2 ,
                  30 pièces.
```

pour le prix de cinq schellings et demi ou 6 fr. 87 c., soit 22 centimes par pièce.

Pour les articles soignés et de haut prix, quelques établissements de Burslem et de Hanley et surtout celui de Minton, à Stoke, doivent être placés au premier rang. Les fabriques de M. Pugh, à Coalport ou Coalbrochdale, et celles de MM. Grainger et de la Roual Company Limited, à Worcester, sur les bords de la Severn, où l'on a primitivement fabriqué les porcelaines à pâte frittée, sont aussi arrivés à un haut degré de perfection dans la production de la porcelaine de luxe à pâte phosphatée.

Comme il a déjà été dit, la porcelaine tendre anglaise

ou phosphatée est en quelque sorte la dernière limite de perfectionnement de la faïence fine,

Su pâte, assez plastique, est d'un façounage facile non-seulement comparativement à celui de la porcelaine à pâte frittée, mais encore à celui de la porcelaine dure. En outre, elle se cuit à peu prés à la même température que la faience fine, et je l'ai vu quelquefois placer dans le four à côté de celle-ci. Il suffit seulement, dans ce cas, de la loger dans les parties les plus chaudes du four à biscuit, et, au contraire, de l'éloigner des alaudiers ou du coup de feu, pour la cuisson en vernis.

On compreud d'ailleurs que la cuisson séparée de ces deux genres de produits est préférable, et c'est aussi ce qui a lieu le plus ordinairement. Il va sans dire que, dans un cas comme dans l'autre, on chauffe à la houille.

Les principaux cléments de la pâte sont le kaolin argileux, légérement talqueux, du Cornwall (china-clay); on choisit les variétés possédant un peu de plasticité; le kaolin caillouteux ou pegmatite altérée du Cornwall; le silex et parfois le sable quartzeux très-finement broyés.

Enfiu les os calcinés, dont la dose n'est pas moindre en moyenne de 40 p. c. de la masse totale.

Type de pâte pour porrelaine pho-pha-

Voici une des compositions adoptées dans quelques établissements du Staffordshire :

| Kaolin   |     |     |    | ٠. | 31,00  |
|----------|-----|-----|----|----|--------|
| Pegmat   | ite | sto | ne |    | 26,00  |
| Silex.   |     |     |    |    | 2,50   |
| Os calci | né  | ٠.  |    | ٠. | 40,50  |
|          |     |     |    |    | 160.00 |

Parfois on y ajoute une faible dose d'argile plastique

du Dorset. On choisit alors la plus siliceuse et la plus pure.

|        |     |    |     |    |  | A      | 8      | c      |
|--------|-----|----|-----|----|--|--------|--------|--------|
| Pegmat | ite |    |     |    |  | 48,00  | 31,00  | 34.00  |
| Borax  |     |    |     |    |  | 21 00  | 20,40  | 34,00  |
| Craie. |     |    |     |    |  | 20,00  | 8,40   | 17.00  |
| Nitre. |     |    |     |    |  | 4.00   |        |        |
| Silex. |     |    |     |    |  | 5.00   | 20,40  | 15,00  |
| Kaolin |     | ,  |     |    |  |        | 3.40   |        |
| Soule  |     |    |     |    |  |        | 3,40   |        |
| Carbon | ate | de | plo | ահ |  |        | 40,00  |        |
|        |     |    |     |    |  |        |        |        |
|        |     |    |     |    |  | ton on | 100 00 | 100 00 |

Ces mélanges sont calcinés et traités pour frittes, comme il a été dit pour les faïences, et on y ajoute pour composer le vernis définitif:

| Fritte A.    | 29,00  | Fritte B.    | 70,00  | FritteC.     | 69.00  |
|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Carbonate il | e      | Carbonate de |        | Carbonate de |        |
| plomb.       | 17,00  | plomb.       | 23,00  | plomb.       | 21,00  |
| Pegmatite.   | 24.00  | Pegmatite.   | 10,00  | Pegmatite    | 10.00  |
|              | 100,00 | -            | 100.00 | -            | 101.00 |

Celle de ces compositions qui est adoptée doit cusuite étre amenée à un haut degré de finesse par un broyage prolongé. Généralement, pour augmenter la blancheur, on remplace la pegmatite par du feldspath de Norwége ou de toute autre provenance.

Par suite de la calcination qu'on a fait subir aux os, ils sont parfaitement blancs et assez friables pour s'écraser par la pression de la main, de manière qu'ils peuvent entrer directement dans le moulin ordinaire à blocs pour y être pulvérisés. On n'ajoute pas trop d'eau pour le broyage, en sorte qu'ils forment dans la cuve une barbotine crémeuse assez épaisse. La durée du broyage est de un tiers et parfois de moitié moins longue que celle des silex ou des pegmatites.

Pour obtenir des produits bien blancs, il est essentiel de laver les os avec le plus grand soin avant de les faire entrer dans la composition des pâtes.

Choix des os.

Il paraît que les os des ruminants et surtout ceux du mouton sont les meilleurs, mais je crois pourtant qu'il arrive assez souvent qu'ils sont tous mis en œuvre.

J'ignore comment les Américains procèdent pour calciner ceux qu'ils amènent en Europe, mais, en Angleterre, la calcination se fait dans les fours ordinaires à silex et de la même manière que celle des silex. Il vaut mieux toutefois consommer le combustible dans un foyer à part que de le mélanger avec les os.

Lorsque les os n'ont pas été préalablement dégraissés à l'eau bouillante, il faut très-peu de combustible pour leur calcination, la graisse servant à entretenir le fen.

Prix des os.

A Worcester et à Longton, j'ai souvent entendu des plaintes sur la trop grande calcination des os d'Amérique.

Calcinés, finement broyés et tout prêts pour l'emploi, leur prix est actuellement, dans le Staffordshire, de 250 francs environ par toune. Ce prix varie suivant la qualité et le degré de finesse anquel il son broyés. Ou estime à 200 francs environ le prix à Liverpool, et il faut ensuite ajouter une trentaine de francs pour le broyage et 10 francs environ pour le transport jusqu'à Longton.

Quoique ce prix soit souvent à la hausse, on a pu cependant jusqu'à présent s'approvisionner assez facilement.

En sera-t-il longtemps encore de même, surtout si ce genre de poterie prend chaque jour de plus en plus de développement, comme tout semble l'indiquer ?

Toutefois, on sait que c'est toujours lorsque l'on a des inquiétudes pour l'épuisement d'un produit, que l'on parvient, à force de recherches, à en abaisser le prix ou à en trouver un autre qui puisse le remplacer.

Le phosphate de chaux existeen abondance daus la nature, soit disséminé dans les terrains crétacés de l'Angleterre, de la France et de la Belgique, ou bien en masse et en filons étendus daus les roches plus anciennes de l'Espagne (Logrosan) et de la Suède. On a vu figurer à l'exposition de Londres, en 1862, de beaux échantillous de cette dernière localité. Il est vrai que dans ess roches le phosphate est quelquefois souillé par des substances étrangères et surtont par du fer, et qu'en outre son état moléculaire y est tout à fait différent de ce qu'il est dans les out.

Peut-être découvrira-t-on de nouveaux et meilleurs gisements de cette ntile substance ou bien parviendrat-on à la fabriquer de toute pièce.

En attendant l'Angleterre tire très-bien parti des

ressources que lui offrent les os naturels, et on ne comprend pas pourquoi les potiers du continent ne parviendraient pas au même résultat.

La fabrication de la porcelame tendre auglasse convient à la Belgique.

La France fait peut-étre exception et peut se passer de porcelaine tendre phosphatée, à cause de la bonne qualité de sa porcelaine dure et du bon marché auquel elle peut la produire, comme il a été dit; mais en Belgique il n'en est pas de méme, au moins aussi long-temps que le gisement de feldspath de Nivelles n'a pas été suffisamment exploré et qu'on ne connaît pas bien l'abondance et la qualité du kaolin qui doit accompagne ce gisement. En attendant, chacun admettra sans donte que nous trouvant identiquement dans les mêmes conditions que le potier anglais pour les matières principales qui entreut dans les porcelaines phosphatées, nous ferions bien d'introduire cette fabrication en Belgique on elle ni pas encore été tentée jusqu'à ce jour.

Evidenment les os d'Amérique, d'Irlande ou d'autres contrées du globe pourraient aussi bien être diriges sur Anvers que sur Liverpool et puis, avant de recourir à l'étranger pour nous procurer cette substance, nous aurions à utiliser les deux millions de kilogrammes et plus, que nous en exportons maintenant annuellement et dont nous faisons un si l'éger bénéfice, puisque, dans les tableaux du commerce, ce poids riset estimé qu'à la valeur de un quart de million de francs environ.

On ne peut donc pas objecter à l'introduction de la fabrication de la porcelaine anglaise en Belgique, que c'est la matière première, au moins celle principale, qui manque, puisque les fabricants étrangers viennent au contraire s'approvisionner en partie chez nous. Outre les bénéfices à retirer de cette fabrication, on peut encore dire qu'elle est de la plus haute importance pour faire la réputation et pour aider au développement de tout centre céramique. Ainsi l'Angleterre n'exporte de la porcelaine tendre que pour un million et demi de france shaque année, ou pour la vingt-quatrième partie de son chiffre d'exportation de faience, et pourtant elle y attache le plus haut prix et a soin de la faire toujours figurer au premier range.

On comprend d'ailleurs que la production même d'un petit nombre de pièces soignées et de grande valeur, stimule à la fois les fabricants et les ouvriers et doit nécessairement amener le perfectionnement dans le travail de la faience, qui se fait souvent dans les autres parties de la même fabrique. De là, sans doute, le grand nombre d'établissements qui soccupent actuellement de la production de la porcelaine phosphatée en Angleterre. On en compte une trentaine au moins, rien que dans le district des poteries.

La porcelaine anglaise se préte aussi bien à la décoration qu'au façonnage, et, quoiqu'il y ait une ou deux couleurs qui semblent mieux réussir sur les porcelaines à base frittée, cela n'empéche pas qu'elle est, à cause de sa blancheur extraordinaire, la porcelaine par excellence pour la décoration. C'est ce que chacun a pu reconnaître en voyant à Londres, en 1802, le grand vase supporté par trois cupidons, exposé par l'établissement Minton, car on peut dire que sous le rapport de la blancheur de la pâte, de l'éclat, de la richesse et du brillant des couleurs, cette pièce était un chef-d'œuvre hors ligne et ne laissait rien à désirer. A Longton on décore même une assez grande quantité de porcelaine phosphatée au moyen de l'impression sur le biscuit ou sur le vernis, comme cela se pratique pour la faience. Les rouges sur biscuit réussissent bien ainsi que les bleus violets pales.

La cuisson de toutes ces décorations se fait exactement comme pour les faïences.

Pour finir ce qui est relatif aux fabrications spéciales, disons quelques mots du pariau.

Ou a désigné sous ce nom un biscuit à graiu fiu, de teinte jaumâtre agréable. Cette pâte a été employée en premier lieu en remplacement du marbre de Paros, pour bustes, statuettes, etc., et c'est sans doute de là qu'elle tire sou nom.

En lui faisant subir plusieurs cuissous, à des temperatures de plus eu plus élevées, et eu retouchant et polissant après chacune de ces cuissons, on peut arriver à de véritables pièces artistiques dont la muance et la finesse du grain plaisent beaucoup à l'œil.

C'est de l'établissement Copeland, à Stoke, que sont sorties les plus belles pièces dans ce geure.

Le parian, que l'on vit apparaître pour la première fois à l'exposition de 1851, est formé de feldspath mélangé avec une faible dose de kaolin argileux et d'argile plastique, destinée à en faciliter le façonnage.

Il doit sa teinte à l'oxyde de fer que renferme le feldspath ou le kaolin.

Lorsque ce fer est en assez grande quantité et que la cuisson a lieu dans une atmosphère oxydante, la pâte prend une teinte jaune imitant très-bien celle de l'ivoire. Ou a vu à Londres, à l'exposition de 1862, de très-

Parian.

beaux spécimens de ce nouveau produit sortants des usines de Worcester.

On peut adopter la composition suivante comme type des pâtes à parian :

| Feldspath cristallisé, le | ègè | rem | ent  | feri | ug  | incux |
|---------------------------|-----|-----|------|------|-----|-------|
| (Espagne, Norwège         | ou  | An  | glet | ern  | è). | 60    |
| Kaolin argileux           |     |     |      |      |     | 30    |
| Argile plastique pure     |     |     |      |      |     | 10    |
|                           |     |     |      |      |     | 100   |

Le broyage doit être poussé très-loin, et l'on conprend que malgré cela le façonnage ne peut manquer d'être difficile, par suite de la faible dose d'argile plastique. Cette dose est pourtant un maximum, et pour les belles nuances il convient plutôt de la diminuer que de l'augmenter. Il faut alors avoir recours au procédé de façonnage par coulage, pour lequel cetto pâte convient d'ailleurs supéricurement bies.

On rencontre dans le district des poteries quelques fabriques très-restreintes, où l'on ne produit que de petits vases à fleurs et d'ornements, des figurines, etc., en parian. Généralement ccs objets sont coulés et garnis d'applications diverses.

Lorsque ces applications doivent être décorées au moyen de l'or ou des couleurs de moufles, il faut préalablement les couvrir de vernis, ce qui exige unc seconde cuisson.

Ces petites pièces sont expédiées en grande quantité sur le continent, et lorsqu'elles sont tout à fait blanches ou sans décors elles se vendent dans le Staffordshire à des prix très-bas. Ainsi on peut obtenir à Burslem, à raison de 9 francs la grosse, ou de 6 centimes par pièce environ, des petits vases à fleurs de formes très-variées et de 6 à 7 centimètres environ de hauteur.

Quand on augmente un peu la dose d'argile plastique dans la composition que nous venous d'indiquer, ou obtient des pâtes qui peuvent très-bien se mouler et qui donnent les grès fins (stone ware) tant employés dans le Staffordshire pour cruches, théieres, etc. Souvent ces grès sont diversement colorès par une legère addition d'oxyde métallique qui, tout en leur donnant la teinte désirée, ajoute encore à leur résistance. C'est un genre de produit dans lequel Tétablissement Wedgwood, à Etruria, a toujours excelle et l'on peut dire excelle eucore.

Ce sont les mêmes pâtes à grès qui sont employées concuremment avec celles à porcelaine dans l'usine de M. Macintyre, à Burslem, pour la fabrication spéciale, sur une graude échelle, de roulettes pour meubles, de coussinets pour filatures, de poignets ou de boutous de portes et de fenétres, de lettres et de numéros, etc.

## CHAPITRE VII.

Pour une fabrication aussi délicate et aussi difficile on comprend que la main-d'œuvre doit jouer en quelque sorte le principal rôle, aussi chaque fabricant attachet-il la plus haute importance à la formation des travailleurs et à leur bonne orcanisation.

Il considère cette partie comme une des principales de sa mission, et, comme il y a 50 ans et plus que l'on suit le même système en l'améliorant chaque jour, on ne doit pas être étonné des excellents résultats auxquels on est arrivé.

Les perfectionnements apportés récemment dans l'outillage et dans les procédés vont modifier et surtout simplifier considérablement la main-d'œuvre; mais la plupart sinon tous les travailleurs habiles et intelligents ne seront que plus recherchés, par suite du grand développement que va prendre la fabrication.

Pour passer maître ou pour arriver à la paye entière, l'onvrier doit faire un apprentissage de 7 ans. Soit environ le quart de sa vie de travail! En d'autres termes, Apprentissage.

le travailleur n'est considéré comme ouvrier fait et payé à prix complet, qu'à 20 ou 21 ans d'âge.

L'apprentissage doit être commencé à 13 ou 14 ans et autant que possible terminé dans le même établissement.

Avant 13 ans l'ouvrier n'est pas reçu apprenti, et après il doit payer une prime proportionnée au retard.

L'engagement a lieu par acte sur timbre, du prix de trois francs; mais cela n'est pas général, et la bonne foi remplace souvent le papier timbré.

Le salaire pendant les deux premières années est excessivement minime : 2 francs à 4 francs 50 centimes par semaine.

Après ce temps l'apprenti commence à travailler à la pièce, mais en subissant une retenue variant de la moitié au tiers du prix du tarif.

Cette retenue reste au fabricant, en compensation de la qualité inférieure du travail.

Pour donner une idée de ces engagements, ainsi qu'une nouvelle preuve de la constance du caractère anglais, nous avons inséré dans les additions à la fin du volume la copie d'un contrat d'apprentissage passé en 1731, et dont les dispositions générales sont encore à peu près celles adoptées actuellement. Seulement le salaire a été majoré, et vers la fin de l'apprentissage il n'est plus fixe, mais proportionnel à la qualité du travail. Malgré cela ce stage est encore assez dur, puisque, pendant ses premières années, l'ouvrier ne gagne guère en une semaine que ce qu'il pourrait gagner en un jour ou deux s'il travaillait comme aide.

Mais il faut reconnaître qu'il y a dans cette pratique

d'un long apprentissage loyalement suivi une cause de perfectionnement de l'ouvrier et de la main-d'œuvre qu'il serait bien difficile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir par aucun autre moyen.

Les difficultés du début attachent l'ouvrier à son art. et la perspective de récupérer plus tard, en peu de temps et facilement, cette espèce d'avance qu'il fait en quelque sorte à son maître, pendant les dernières aunées de son apprentissage, le stimule pour le perfectionnement de son travail. C'est ainsi qu'il arrive après 21 ans à produire plus et mieux que l'ouvrier du continent et à gagner un salaire plus élevé que celui-ci, tout en travaillant à la pièce et à des prix inférieurs à ceux que nous pavons, à qualité égale bien entendu,

Cette habileté et cette force extraordinaire de production, non pas d'un moment mais continues, sont incontestables, et c'est pour ne pas en avoir tenu compte, que l'on entend souvent répéter à tort que la maind'œuvre est plus chère en Angleterre que sur le continent.

C'est la quantité et surtout la qualité du travail exécuté qu'il faut voir et nullement le nombre de journées employées pour l'obtenir.

Les anciens ouvriers attachent une très-haute importance à ce stage, qu'ils considèrent comme une garantie de leur capacité.

Avant l'âge de 14 ans, époque de leur entrée en Emploides ouvrier avant l'âge d'apprer apprentissage, les jeunes ouvriers sont employés comme aides à des travaux divers et pavés en proportion de l'importance de ces travaux.

Le plus grand nombre est occupé à porter les moules avec la marchandise, dans les séchoirs (mould runners), ou bien à tourner les tours des presseurs de soustasses et d'assiettes ou de tournasseurs (jiggers turners). Ces derniers tours, ainsi que ceux à ébaucher, offrant plus de résistance, sont le plus souvent mus par des filles de 16 à 20 ans, ainsi qu'il a été dit.

Salaires payés aux aides, Pour ce travail de mould runners et de jiggers turners le salaire n'était en moyenne que de 3 francs 50 centimes à 4 francs 50 centimes par semaine, les enfants de 9 à 11 ans ne recevant que 2 à 3 francs par semaine, soit 30 à 50 centimes par jour, et ceux de 12 à 14 ne gagnant que 60 centimes à 1 franc par jour.

Il paraît que dans ces derniers temps ces salaires ont beaucoup haussé, parce que les jeunes ouvriers out été recherchés pour travailler dans les houillères et les établissements métallurgiques.

La paye étant plus élevée, les conditions hygiéniques meilleures et le travail moins monotone, dans ces derniers établissements, on comprend donc que l'introduc tion des tours mécaniques dans les poteries sera un bienfait tout à la fois et pour les aides ou jeunes ouvriers et pour les fabricants.

A quel âge les enfants commencent a travailler. En raison, sans doute, de la légèreté de certains travaux et plus encore de l'avidité de certains parents, on rencontrait dans les usines, jusqu'au commencement de 1865, des enfants de 6 ou 7 ans et au-dessous.

C'est en majeure partie pour parer à cet inconvé-

nient que le Parlement a porté, en 1864, un nouvel act ou arrêté pour réglementer le travail dans certaines industries et notamment dans celle de la faïence.

Cet arrêté, qui est une extension aux factory acts, nous paraît offrir un assez haut intérêt pour que nons le reproduisions en entier, à la fin de ces pages.

Malgré l'atteinte qu'une semblable réglementation semble porter à la liberté de l'industrie, il est curieux de voir que ce sont en partie les faienciers du Staffordshire eux-mèmes qui l'ont réclamée.

C'est qu'ils ont compris que s'il devait en résulter momentamément quelques préjudices pour leur industrie, cela ne pouvait pourtant pas manquer, plus tard et même assez prochainement, de tourner à leur avantage, en élevant tout à la fois mordament et physiquement le niveau de l'ouvrier, et puis les derniers perfectionnements apportés dans l'outillage vont apporter prochainement de uotables réformes dans le travail, et permettre de supprimer une partie des plus jeunes ouvriers et notamment ceux chargés de faire mouvoir les tours, de porter les moules, etc.

On travaille ordinairement de 6 heures du matin à 6 heures du soir en été, et de 7 heures du matin à 7 heures du soir en hiver (1). Il y a une demi-heure Heures de travail.

 Une mesure qu'il convient de signaler et de recommander, c'est que les ouvriers spéciaux sont généralement engagés pour un an, à partir de la saint Martin.

Partir pour les des montionnes qu'il est un point est lemes l'été des partir de la saint Martin.

D'autre part, je dois mentionner qu'il est un point sur lequel j'ai souvent entendu elever des plaintes dans le Staffordhibire, Cest que faute de conseil de prui Dommes, eu cas de couleciations entre les maltres et l'ouvrier, celuci est moiss favorablement traifé que le premier, lequet est à la fais jage et partie dans sa cause, puisqu'il y a toujours un certain nombre de fabricants qui siegent comme magistrats à roté du jupe. pour le déjeuner, de 9 heures à 9 1/2 heures et 1 heure pour le diner, de 1 heure à 2 heures. La prolongation d'u travail après 7 heures du soin r'a lieu que rarement et d'une manière tout à fait exceptionnelle. Le samedi, le travail de fabrication cesse à 2 heures et la paye de l'usemaine a lieu immédiatement après, pour que les ouvriers aient le temps d'aller changer de costume, des faire leur approvisionnement pour la semaine et des'amuser, ce qui dure ordinairement jusque 11 heures ou minuit.

En tenant compte de cette demi-journée du samedi pendant laquelle on ne travaille pas, on voit que la durée des journées est à peine de 10 heures. C'est donc uniquement par son habileté et son activité extraordinaire, pendant les heures de travail, ainsi que par le bon choix de ses outils et de ses aides, qu'il atteint des chiffres de production aussi élevés que ceux dont îl est capable.

Les cas d'overtime ou de prolongation du travail au delà des heures ordinaires deviennent de plus en plus rares, parce qu'on a reconnu que neuf fois sur dix, au moins, ils sont le résultat de la négligence ou du déréglement des ouvriers. Il est à espérer que le règlement sur le travail des enfants (voir aux Additions) rendra cette prolongation à peu près complétement impossible, faute d'aides, après 6 ou 7 heures du soir.

Salaires moyens.

Le salaire journalier, moyen, varie de 4 francs à 8 francs pour les hommes, et de 2 francs à 4 francs pour les femmes. Dans certains cas particuliers il est beaucoup plus élevé, surtout pour les hommes. Dans le rapport sur l'enquête tenue, par ordre du Gouvernement, en 1863, par M. Longe, au sujet du travail des enfants, on trouve d'intéressants détails concernant la fabrication, les salaires, les heures de travail, etc.

On admet qu'un bon ouvrier mouleur en pièces plates telles que assiettes ou autres, peut gagner pour une semaine complète ou pour 5 1/2 jours de travail, la somme de 45 francs, de laquelle il doit payer 10 francs pour ses deux aides, en sorte qu'il lui reste 35 francs, soit 6 fr. 40 c. par jour (1). Production moven-

Au prix de 3 fr. 75 c. par score dozen ou vingt douzaines de grandes assiettes, il doit finir complétement deux scores ou quarante douzaines pour arriver à ce salaire. Certains ouvriers font presque le double de ce travail, mais il sagit ici de la moyenne.

Les mouleurs de tasses et de sous-tasses emploient 3 et 4 aides et doivent leur payer 11 fr. 25 c. à 12 fr. 50 c. par semaine, mais ils gagnent plus en proportion.

La production des mouleurs de sous-tasses est ordinairement de huit scores de douzaine par semaine, chaque douzaine contenant 36 pièces, soit donc  $8\times20\times36=5,760$  pièces par semaine ou 960 par jour.

<sup>(1)</sup> La nourriture et le logement des ouvriers ne coûtent pas plus cher dans le district des poteries que dans les centres manufacturiers belges. Le loyer d'une petite maison avec jardin varie ordinairement de 190 à 180 francs par an.

Salaires payés aux enfants, Voici quels ont été, jusqu'à l'année dernière, les prix payés aux aides par semaine :

Ces prix ont beaucoup augmenté dans ces derniers temps et ils augmenteront sans doute encore par l'application du nouveau règlement sur le travail des enfants

dans les fafenceries, qui ne permet plus de les employer que la moitié du temps (half time), soit un demi-jour par 21 heures ou un jour et pas l'autre. On a cité un mouleur de tasses qui employait six

on a cite un momeur de tasses qui empioyait six aides et gagnait fr. 125 à 150 par semaine, mais voici quels sont les chiffres adoptés.

Pour un mouleur d'assiettes, deux aides sont nécessaires, mais trois sont quelquefois employés. Pour un mouleur de sous-tasses deux aides sont suffisants quoique quelques-uns en emploient plus; enfin, pour tasses et jattes deux aides suffisent aussi, mais les ouvriers en preunent un plus grand nombre pour arriver à un plus fort salaire. Il est de règle alors que la marchandise est de qualité inférieure.

Nombre d'ouvriers potiers dans le Staffordshire. En comptant 50,000 ouvriers occupés dans les 200 fabriques de poteries du Staffordshire, on trouve un personnel moyen de 250 ouvriers par établissement. Je crois que ce chiffre peut être pris pour moyenne. Dans certain cas, comme chez Minton, il est cinq ou six fois plus clevé, mais par contre ailleurs il est souveut réduit à 30 ou 40 et même en dessous.

4.500

L'apprentissage des filles pour la peinture commencait entre 10 et 12 ans dans quelques établissements, et elles recevaient seulement un à deux schelling de salaire par semaine pendant les trois premières années; dans d'autres établissements et notamment chez Minton, il paraît qu'elles n'étaient pas reçues avant l'âge de 13 ans. C'est un travail fatigant par l'immobilité et l'attention soutenne qu'il nécessite Le nouveau réglement, abrégeant les journées de moitié, sera donc anssi un bienfait pour ces enfants.

Instruction el édu-

Suivant le rapport de M. Longe, l'instruction laissait reliableaucoup à désirer dans le district des poteries en 1863, puisque les écoles du jour n'étaient suivies que par 6.6 p. c. de la population, alors que dans le reste de l'Angleterre et du pays de Galles le nombre des élèves fréquentant ces écoles est de 9 p. c. de la population. Il y a pourtant dejá amélioration, puisque ce nombre de 6.6 était seulement de 2.4 en 1841. Mais, en revanche, il faut reconnaître que les écoles et établissements d'instruction du soir, et surtout du dimanche, sont très-nombreux et bien suivis. Seulement le personnel enseignant fait quelquefois défaut dans ces

établissements, ou n'est pas toujours à la hauteur de sa mission.

Voici quelques chiffres publiés par M. Longe et relatifs au degré d'instruction des jeunes ouvriers, dans le district des poteries en 1863:

A Stoke-on-Trent, sur 43 enfants aides de mouleurs d'assiettes et de coupeuses d'épreuves d'impression, il y en avait 27, soit 62, 7 p. c., qui savaient lire.

A Hauley, Shelton et Etruria, sur 131 enfants, pour la plupart aides de mouleurs d'assiettes et de soucoupes, il y en avait 74, soit 56 4 p. c. qui pouvaient lire.

A Fenton et Longton, dans la même catégorie, cet te proportion était seulement de 36 : 2 p. c.

Il est permis d'espérer que ces chiffres s'élèvero ru rapidement, sous l'influence du règlement concerna ru le travail des enfants dans les faienceries, voté par le Parlement en 1864.

Écoles d'art.

Chacun fut frappé, en visitant l'exposition universel le de Londres, en 1862, des progrès extraordinaires réallisés, au point de vue artistique, par les fabricants anglais depuis l'exposition de 1851.

Le remarquable rapport du jury français, publié sous la direction de l'éminent Michel Chevalier, a d'ailleurs signalé hautement ce fait, en faisant cette fois complétement abstraction de la question d'amour-propre national.

Voici en peu de mots ce qui est arrivé :

Résultais surprenants obtenus en dix ans.

Les producteurs anglais, mettant à profit ce que la première exposition de 1851 était venue leur révéler, avaient réuni tous leurs efforts pour perfectionner et développer le goût artistique chez leurs travailleurs.

D'abord, en appelant à haut prix, dans leurs établissements, les artistes étrangers qui avaient le plus contribué à la production des pièces marquantes figurant à Hyde Park, en 1851, ensuite en développant ou mieux en créant un vaste système d'écoles d'arts, concentrées surtout dans les centres industriels du Royaume-Uni : enfin, en rassemblant rapidement et pour ainsi dire à tout prix un musée de pièces d'art, pouvant servir de modèles. Ce musée, désigné sous le nom de South Kinsington museum, est des plus remarquables, et l'on peut même dire qu'il est unique dans son geure. Grâce au haut patronage du prince Albert, cette création a été pour ainsi dire projetée et réalisée du même coup. C'est qu'autour des chefs-d'œuvre acquis à poids d'or sont venus se grouper, plus économiquement, un grand nombre de pièces hors ligue, provenant de l'exposition de 1851, ainsi que tant d'autres dont les propriétaires ne veulent se dessaisir à aucun prix, et qui figurent là sous leur nom, simplement à titre de prêt.

La fin a, comme on dit, justifié les moyens, et dix ans plus tard, ou dès 1862, le progrès était évident.

Aussi MM. les rapporteurs français de 1862, M. Michel Chevalier en tête, s'écrient : - Taudis une nous sommes stationnaires, d'autres s'élèvent. Le mouvement ascendant est visible surtout chez les Anglais. Il est donc essentiel que l'euseignement des beaux-arts soit mis à un niveau élevé, dans celles de nos cités qui en sont déjà pourvues, et qu'on l'étende à d'autres villes, Opinion de M. Michel Chevalier. où les manufactures ont acquis une grande consistance, depuis un quart de siècle et qui néanmoins sont encore privées de cette éducation spéciale.

- Car là aussi il peut arriver que les premiers deviennent les derniers et que les derniers soient à leur tour les premiers.
- « Il y a quatre cents ans, quétions-nous nous-mémes en fait de goût dans la plupart des beaux-arts? Ce que Voltaire appelait des Welches. Les Italiens, au contraire, avaient la palme. La roue de la Fortune a tourné. L'Italie ne compte plus dans les beaux-arts, la musique exceptée, si ce n'est par son passé, et le premier range nous est échu. N'y a-t-il pas dans ce revirement un édoquent enseignement du sort qui pourrait nous étre réservé à nous-mêmes si nous cessions de faire des efforts? Il nous survient des émules, et la prééminence de la France pourrait être ébraulée prochaimement si nous n'y prenious garde. Les juges les plus compétents remavquent dans les applications de l'art à l'industrie, chez nous, quelques symptômes de décadence!...

Organisation actuelle des écoles d'ari en Angleterre. - Tout le monde a concouru à cette organisation de l'enseignement des beaux-arts, en vue de l'avancement de l'industrie en Angleterre : l'État, par la branche d'administration publique qui porte le nom de : Department of science and art, les localités intéressées par des votes annuels de fonds, les associations spéciales et les particuliers par des souscriptions. On a puist' aussi largement dans le reliquat considérable qu'avait laissé l'exposition de 1851. Le principal résultat de ces efforts combinés est le musée-école dit South Kinsinglon museum. Vasto établissement situé à Londres et où un grand nombre de jeunes gens des deux sexes viennent se former dans les arts du dessin, par le moyen de bons modeles et sous de bons professeurs, en même temps que des cours bien faits et des collections heureussement dispossées les initient aux sciences appliquées Cette école-nunsée compte de nombreuses succursales dans les villes manufacturières qu'elle fournit de professeurs et au besoin de collections.

Cet établissement rappelle, pour certains points, ce que nons avons fait à Liège et à Gaud en créaut les écoles spéciales des mines et du genie civil, et il pourrait servir de modèle pour la réorganisation du musée d'industrie de Bruxelles, qui semble ne plus exister que de nom.

Actuellement que l'organisation est complète et que le succès semble assuré, le gouvernement anglais cherche à augmenter la part d'initiative déjà trèsgrande laissée aux localités, dans la direction des écoles d'art pour les ouvriers des deux sexes.

A cet effet, il diminue progressivement chaque année son intervention dans les dépenses.

En 1851, on ne comptait dans tout le Royaume-Uni que quelques écoles de dessin, exclusivement à la les charge du gouvernement et ne recevant que 3,000 à 3,500 élèves; actuellement il y a prés d'une centaine de ces écoles répandues dans toute la contrée et fréquentées par cent mille élèves environ, qui sont pour la plupart des ouvriers.

Il existe en outre pour l'enseignement du dessin

Nombre d'élèves fréquentant ces écodans les ateliers même de Birmingham, de Sheffield, de Leeds, etc., de véritables écoles industrielles où beaucoup de fabricants forment un personnel de plus en plus habile.

Appel fait en Angleterre aux artistes fabricants étrangers après l'exposition de 4851. Une autre cause qui a encore hâté le progrès des fabricants auglais, c'est qu'ils n'ont pas reculé devant les dépenses nécessaires pour obtenir d'excellents modèles et s'assurer la coopération d'artistes éminents. C'est un fait que j'ai été souvent à même de vérifier, dans le district des poteries. On peut dire avec M. Mérimée: Quelles que soient les exigences d'un artiste de premier ordre, son concours sera toujours pour l'industriel une cause de réputation durable et même de profit assuré.

Nous sommes loin de prétendre que l'industriel doive abundomer toute direction à l'artiste, et se résigner à n'être plus qu'un bailleur de fonds, exposant sa fortune pour la plus grande gloire de l'art. Entre le fabricant et l'artiste, nous voulous qu'il catiste un concert intime. Le programme de l'œuvre doit être médité entre eux aussi bien que les moyens d'exécution. Si l'artiste qui fournit les modeles n'avait pas une connaissance approfondie de tous les procédés matériels de l'exécution, si le fabricant ne le renseignait pas complétement à cet égard, les mécomptes les plus fâcheux en seraient la conséquence inevitable.

# CHAPITRE VIII.

Pour assurer le succès dans l'industrie il ne suffit pade fabriquer économiquement ou au melleur marché possible des produits de qualité superieure, il faut encore par une bonne organisation commerciale assurer et régulariser autant que possible l'écoulement de ces produits.

Assurément ce qui se pratique dans ce commerce des poteries en Angleterre peut servir de modèle :

Classification simple et méthodique des objets. — Adoption et maiutien d'un tarif uniforme pour tout le district. Les remises ou les p. c. (discount) étant seuls variables, suivant les usines et suivant les époques.

Avec une telle fixité et avec des règles aussi générales, le travail des commis et employés est notablement simplifié, les relations avec les marchands sont plus fuciles, enfin et surtout les erreurs sont moins à craindre. Lorsqu'avant d'avoir été initié à ce système, j'ai parcouru, en m'informant des prix, les magassius de faience et de porcelaine dans le district des poteries, j'ni toujours été fort étonné de la celérité avec laquelle le magasinier citait sans hésiter et de mémoire tous les chiffres désirés.

Voici les bases d'après lesquelles ont été rédigés ou dressés les tarifs qui portent le nom de Earthen warr price current et qui n'occupent qu'un seul côté d'un petit tableau de 70 centimètres de largeur, sur 50 centimètres de lauteur. Le dernier de ces tableaux a été publié, en 1854, par MM. Albut et Daniel, imprimeurs à Hauley, où chacun peut l'acheter moyennant quelques centimes. Je crois donc pouvoir me dispenser de le reproduire ici; je dirai seulement, en peu de mots, quelles sont les bases qui out servi à le dresser.

Tous les objets en faience (ceux en porcelaine ont été tarifés à part) sont classés dans cinq grandes divisions, comprenant :

1º Le service de table (table scale), dans lequel rentrent 71 pièces distinctes, à chacune desquelles on a attribué 29 prix différents suivant la qualité du produit, sa forme, sa décoration, etc.;

2º Le service à dessert (dessert scale), où figurent 5 pièces cotées chacune à 27 prix différents;

3º Le service de toilette (chamber scale), dans lequel figurent 23 pièces, à chacune desquelles on a attribué 25 prix différents;

4º Le service à thé et à café (tea scale), dans lequel rentrent 35 pièces, vis-à-vis du nom de chacune desquelles figurent 13 prix différents;

5° Enfin une dernière classe désignée sous le nour de divers *miscellaneous*, contient 86 articles à chacun ou au moins à un grand nombre desquels correspondent 5 prix différents.

De cette façon on conçoit que, le prix d'une pièce étant déterminé, le tableau donne immédiatement les prix de toutes les autres pièces du même service.

Malgré le grand nombre de données que ce tableau renferme et sa compacité extraordinaire, il est cependant fort simple, et il est très-facile d'y trouver le prix d'une pièce quelconque.

Deux simples lignes d'observation y figurent, la première pour prévenir les marchands que la paille d'embullage leur est cotée à raison de 3 francs 75 centines par craites (en auglais crates) de 14 barres, età 4 francs 55 centines pour les craites plus grands; pour le transport des craites aux lieux d'expédition, on compte 60 centines par 25 francs de valeur. Enfin, le prix des craites ordinaires est coté:

| l'our le        | es 12 b   | arres | à fr. | 11.25 |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|
| -               | 14        | ,     | -     | 12.50 |
| -               | 16        | -     | -     | 13.75 |
| -               | 18        | -     | -     | 15.00 |
| Gros tonneau d  | it hogsi  | heads | -     | 15.60 |
| Petit tonneau d | it tierce |       |       | 11.85 |

Ces craites, espèce de grands paniers carrés ou plutic retangulaires, à claire-voie, dans lesquels out lieu presque tous les emballages, sont très-bien faits et ne laissent rien à désirer sous le rapport de la simplicité, de la solidité et de la légèreté. De plus, comme leur forme permet de bien les arrimer dans les bateauon peut dire que c'est un excellent moyen d'emballage surtout pour le long cours. Lorsque leur remplissage a lieu par une main habile, les pièces sont disposées de manière à prévenir toute soustraction par les intervalles des barres.

Le craite étant rempli, on place sur les objets un lit de paille que l'on serre et maintient par de la ficelle, croisée de manière à former un treillis à mailles de 10 centimètres environ de côté, et par-dessus cotte fermeture on cloue le panneau à claire-voie qui sert de couvercle.

Pour bien assurer la marque et le numéro de chaque craite, les lettres et les chiffres qui y sont destinés sont entaillés très-lisiblement sur les barres mêmes du craite.

On peut emballer dans cette enveloppe jusqu'à 100 douzaines de grandes assiettes ou 300 à 400 de petites, soit un poids de 400 à 500 kilog.

Pour une telle contenance le craite vide ne pèse qu'une cinquantaine de kilogrammes environ, la paille et tout l'emballage compris.

Ces craites sont façonnés par des ouvriers spéciaux travaillant pour leur compte, dans de petits ateliers situés dans le voisinage des usines.

Les principaux débouchés pour les produits céramiques anglais sont :

Le marché intérieur (1), les deux Amériques, l'Inde et l'Orient.

(1) L'Angleterre n'importe plus, pour son marché, que quelques poteries

L'expédition a lieu, du district des poteries, par les voies navigables intérieures jusqu'à Liverpool, où se fait l'embarquement maritime.

Aussi bien pour les établissements du Staffordshire que pour ceux du nord de l'Angleterre, il est très-difficile d'estimer exactement la partie de la production qui passe dans la consommation intérieure, tandis qu'au contraire la partie destinée à l'exportation est assez bien connue, puisqu'elle est à peu près en totalité embarquée à Liverpool pour le premier centre manufacturier et à Newcastle ou Glasgow pour le deuxième.

D'après des chiffres déjà publiés, voici la marche suivie par l'exportation de produits céramiques de l'Angleterre. (Earthen ware of all sorts.)

1832. . . fr. 11,000,000 1851. . . \* 28,000,000

1853. . . » 33,000,000(100,000,000 de pièces).

1864. . . . . 36,000,000

spéciales. Les temps ont bien changé depuis l'époque de la singulière requête adressée à la reine Élisabeth et reproduite à la fin de ce volume.

 ${\bf V}_{\rm O}$ ici duno manière détaillée comment cette exportation se réparit entre les divers pays de destination :

# ANGLETERRE.

POTERIES ROUGES ET GRÉS BRUNS BEFORTATION. - ANNEH 1863

| -               | LIKUX  | 96     | DEST             | LIEUX DE DESTINATION. | _ |   |     | NOMBRE DE          | NOMBRE DE CRAITES OU PACKAGES | 83     |                               |  |
|-----------------|--------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-----|--------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--|
|                 |        |        |                  |                       |   |   | 1 2 | e navires anctais. | par navires etrangers.        | Total. | L. stort.                     |  |
| Austin          |        | •      |                  |                       |   |   | ١.  | 185                | 140                           | 162    | 2.078                         |  |
| Hambourg        |        |        |                  |                       | - |   |     | 731                | 242                           | 973    | 2,196                         |  |
| Pollande        |        |        |                  |                       |   |   |     | 188                | 136                           | 328    | 1,678                         |  |
| France          |        |        |                  |                       |   | - |     | 120                | +13                           | 283    | 2.870                         |  |
| aha             |        |        |                  |                       |   |   |     | *88                | 929                           | 121    | N.508                         |  |
|                 | å      | . stra | Porte de l'Atlan | lantion               |   |   |     | 216                | 61.5                          | 153    | 2,30\$                        |  |
| Etats-Unis.     | -      | arts o | lu Pac           | orts du Pacifique     |   |   |     | #                  |                               | =      | 200                           |  |
| Breail          |        |        |                  |                       |   |   |     | 361                | 285                           | 912    | \$,360                        |  |
| slande          |        |        |                  |                       |   |   |     | 402                | •                             | 424    | 1,365                         |  |
| Inda Sines      | DOP 6  | Ď      | vlan             |                       |   |   |     | 273                |                               | £      | 1,398                         |  |
| Australia       |        |        |                  |                       |   |   |     | 528                | 6                             | 333    | 2,592                         |  |
| Tanada et Nouve | vouve  | le-E   | 09900            |                       |   |   |     | 344                | 95                            | 850    | 2,695                         |  |
| Diverses co.    | ntrées | -      |                  |                       |   |   |     |                    |                               | 2,800  | 11,710                        |  |
|                 |        | Tot    | Fotaux.          |                       |   |   |     |                    |                               | 8,636  | f. 19,953 Soit fr. 1,259,000. |  |

| Ξ  |
|----|
| œ. |
| =  |
| Z  |
| ₹  |
| -  |

|                      |             |              |        | •   |           |        |         |         |  |
|----------------------|-------------|--------------|--------|-----|-----------|--------|---------|---------|--|
| dusale.              |             |              |        |     | 1,503     | 206    | 2,303   | 19,107  |  |
| Lorwood              |             |              |        |     | 404       | 2,314  | 2,548   | 13,872  |  |
| Dammark              |             |              |        |     | 470       | 3,071  | 3,341   | 18,310  |  |
| Humbana              |             |              |        |     | 62.5      | 166    | 7,520   | 197,94  |  |
| Hambourg .           |             |              |        |     |           | 932    | 983     | 3,924   |  |
| I ofwark             |             |              |        |     | 323       | 603    | 1,138   | 605.9   |  |
| fultande             |             |              |        |     | 1,747     | 695    | 1,111   | 19,369  |  |
| France               |             |              |        |     | 6.275     | 270    | 6,854   | 13,107  |  |
| Portugal Acores of   | Madore      |              | ٠.     | . , | <br>1,279 | 21     | 1.294   | 9.N3N   |  |
| Italie et Sardaigne  |             |              |        |     | 1,455     | 162    | 4,617   | 9,639   |  |
| function .           |             |              |        |     | <br>968   | 1961   | 4,11986 | 7,736   |  |
| Vanley of Spile.     |             |              |        |     | <br>1,161 | 654    | 0.620   | 9,713   |  |
| Vendin               |             |              |        |     | 293       | NI.    | 931     | 8,978   |  |
| Tarania              |             |              |        |     | <br>2.983 | .963   | 3,348   | 26.555  |  |
| Votachie et Moldavie |             |              |        |     | 268       | 21:    | 1.311   | 6,018   |  |
| Eavale .             |             |              |        |     | 2,564     | 3      | 1,607   | 13, 253 |  |
| Vermie occidentale   |             |              |        |     | 2,184     | 163    | 2,317   | 11,316  |  |
| Java.                |             |              |        |     | 2,780     | 3,648  | 261'9   | 26,339  |  |
| the Phillopines      |             |              |        |     | <br>143   | 1,043  | 1,138   | 8,069   |  |
| Chus non compris     | Hone-       | -Kong)       |        |     | <br>2:16  | Ξ      | 166     | 7,804   |  |
| Cuba                 |             |              |        |     | 1989      | 1.722  | 2.102   | 49,473  |  |
| Porto-Rico           |             |              |        |     | 172       | 319    | 1,024   | \$1015  |  |
| Saint-Thomas         |             |              |        |     | 973       | 1,974  | 3,946   | 10,895  |  |
| Harti                |             |              |        |     | 068.1     | 1,N20  | 3,210   | 17,329  |  |
| l Port               | A sur L     | Atlantia     | ue non | 2   | 21,733    | 690'15 | 57,802  | 323,219 |  |
| Pt the Unit.         |             |              | 2      | nd. | 787       | 1,16   | 1,043   | 6.355   |  |
| -                    | orts sur fe | le Pacifique | en     |     | 3,015     | 9119   | 3,625   | 21,513  |  |
| Mexican .            |             |              |        |     | 306       | .368   | 1,078   | 7,834   |  |
| Nouvelle-Grenade     |             |              |        |     | 523       | 811    | 1,571   | 5,632   |  |
|                      |             |              |        |     |           |        |         |         |  |

|        |        |          |        |            |        |         |                               |                     |                           |           |            |                           |                                          |                   | £ 1,236,069 Soit fr. 30,902,000. |         |                        |                         |                   | 2,717 Soil fr. 68,000. |
|--------|--------|----------|--------|------------|--------|---------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| 11,135 | 13,503 | 61,102   | 6,791  | 10,893     | 8,238  | 5,252   | 1,012                         | 11,477              | 103,714                   | 1,468     | 105,390    | 73,322                    | 19,969                                   | \$8,635           | ioS 690,9E7,1                    |         | 1.312                  | 23                      | 1,372             | £ 2,717 Sol            |
| 3,238  | 7,162  | 13,641   | 1,551  | 13,291     | 1,062  | 710     | 886                           | 2,821               | 19,330                    | 505       | 11,671     | 13,532                    | 1.098                                    | 9,862             | 2 189,115                        |         | 828                    | 91                      | 116               | 200                    |
| *      | ۰      | 1,663    | 193    | 232        |        | 89      | 38                            | 93                  | 174                       | 21        | 191        | 101                       | Ξ                                        |                   |                                  |         | 25                     | -                       |                   |                        |
| 3,238  | 7,462  | 876,11   | 4,316  | 2,039      | 1,062  | 624     | 818                           | 2,928               | 18,736                    | \$93      | 14,510     | 13,428                    | 3,680                                    |                   |                                  | PARIAN: | 52                     | -                       | 911               |                        |
| ٠      | •      |          | ٠      |            |        | -       |                               |                     | •                         |           |            |                           |                                          | ٠                 | ٠                                |         |                        | ٠                       | ٠                 |                        |
|        | -      | ٠        |        |            |        |         |                               | -                   |                           |           |            |                           |                                          |                   |                                  |         | -                      |                         |                   |                        |
|        |        |          |        | -          |        |         |                               |                     |                           | -         |            |                           | et Guyane                                |                   |                                  |         | antidue                | scillque.               |                   |                        |
|        |        |          |        | . entine.  |        |         | Afrique occidentale 'anglaise | ale id.             | t Coylan.                 |           |            | le-Écosse                 | n-les occidentales (anglaises) et Guyane |                   | Totaux.                          |         | Ports sur l'Atlantique | Ports sur le Pacifique. |                   | Totaux.                |
|        |        | •        | •      | A uci      | •      | •       | cident                        | èridion             | abore                     |           |            | Nouvol                    | lontale                                  | iverse            |                                  |         | •                      | ~                       | verses            |                        |
| roon.  | Chili. | Brėsil . | Urugay | Confederal | slando | Malte . | Afrique oo                    | Afrique méridionale | lude, Singapore et Coylan | Hong-Kong | Australie. | Canada et Nouvolle-Écosse | In-les occio                             | Contrées diverses |                                  |         | Contract Code          | an 1 sama               | Contrées diverses |                        |

|                                       |         |           |            |      | 5 | ORCHANIST D |    |          |         |  | THE PERSON |    |         |          |                                 |
|---------------------------------------|---------|-----------|------------|------|---|-------------|----|----------|---------|--|------------|----|---------|----------|---------------------------------|
| Hambourg                              | ٠       |           |            |      |   |             |    | -        | 100     |  | -          | _  | Ξ       | 160'1    |                                 |
| Hollande .                            |         |           |            |      |   |             |    |          | 20      |  |            | t- | 77      | 1,563    |                                 |
| France .                              |         |           |            |      |   |             |    |          | 523     |  |            | _  | 727     | 5,613    |                                 |
| Turquie .                             |         |           |            |      |   |             |    |          | 8       |  |            | _  | £03     | 3,136    |                                 |
| Etats-Unis Atlantique)                | Atlan   | tique) .  |            |      |   |             |    |          | 3       |  |            | -  | =       | 833      |                                 |
| Gibrattar .                           |         |           |            |      |   |             |    |          | Ē.      |  | *          | _  | 5       | 1,538    |                                 |
| nde, Singapore et Ceylan              | pore et | Ceylan    |            |      |   |             |    |          | 613     |  | ٠          | _  | 613     | 10,258   |                                 |
| Australie .                           |         |           |            |      |   |             |    | -        | 315     |  | _          | _  | 1,256   | 44,375   |                                 |
| anada et Nouvelle-Écosse              | Souvel  | le-Écosa  | 2          |      |   |             |    |          | 96      |  | *          |    | 96      | 1,175    |                                 |
| Sontrées diverses                     | erses   |           |            |      |   |             |    |          |         |  |            |    | 938     | 12,338   |                                 |
|                                       |         | Totaux.   |            |      |   |             |    |          |         |  |            |    | 181     | £ 52,330 |                                 |
|                                       |         |           |            |      |   |             | 24 | BRIOUES. | ES.     |  |            |    |         |          | Soit fr. 1,308,000 fr.          |
|                                       |         |           |            |      |   |             |    |          |         |  |            |    | Nombre. |          |                                 |
| Austio .                              |         |           | •          | •    |   |             |    |          |         |  |            |    | 3,360   | 7,767    |                                 |
| Suede .                               |         |           | •          | •    |   |             |    |          |         |  |            |    | . 637   | 1,676    |                                 |
| Norwege                               |         |           | •          | •    |   |             |    |          |         |  |            |    | . 531   | 1,153    |                                 |
| Danemark                              |         |           | •          | •    | • |             |    |          |         |  |            |    | 121     | 1,732    |                                 |
| russe .                               |         |           | •          | •    | • | Ī           |    |          |         |  |            |    | 916'1   | 8,680    |                                 |
| fanovre.                              |         |           | •          | •    |   | Ī           |    |          |         |  |            |    | . 180   | 4,079    |                                 |
| Hambourg                              |         |           | *          | •    | • | i           |    | i        |         |  |            |    | 1,586   | 6,136    |                                 |
| Hollande                              |         |           | •          | •    | Ī |             |    |          | Ċ       |  |            |    | 2,297   | 3,868    |                                 |
| France .                              |         |           | •          | •    | • | Ī           |    |          |         |  |            |    | 1,860   | 1.390    |                                 |
| E-pagne et Canaries                   | anarie  |           | •          | •    | • | Ī           |    |          |         |  |            |    | 1.163   | 3.937    |                                 |
| ndes occidentales.                    | atales  |           | •          | •    | • | •           |    |          |         |  |            |    | 486     | 2,066    |                                 |
| Stats-Unis Ports sur I'v              | Ports s | ur l'Atla | Atlantique | B    |   | •           |    |          |         |  |            |    | 1.561   | 3,396    |                                 |
| . Hill                                |         |           |            |      | • | •           |    |          |         |  |            |    | 1,302   | 1,539    |                                 |
| dauritie.                             |         |           | ٠          | •    | • | •           | •  |          | •       |  |            |    | 427     | 1,382    |                                 |
| nde, Singapore et Ceylan              | ore et  | Ceylan    |            | •    |   |             |    |          |         |  |            |    | . 983   | 2,963    |                                 |
| Australie                             |         |           | •          | •    | • | Ī           |    |          |         |  |            |    | 1.399   | \$.631   |                                 |
| anada et Nouvelle-Écosse              | uvelle  | -Ecosse   |            | •    | Ċ | •           |    | Ī        |         |  |            |    | 968     | 2,297    |                                 |
| ndes occidentales anglaises et Guyane | tales a | inglaises | ot 6       | uyar |   | •           | •  |          |         |  |            |    | 6,010   |          |                                 |
| Controes diverses                     | 1368    | •         | ٠          |      | • | •           | •  |          |         |  |            |    | 4,163   | _        |                                 |
|                                       |         |           |            |      |   |             |    | Ţ        | Totaux. |  |            |    | 30,226  |          | £ 77,472 Soit fr. 1,937,000 fr. |
|                                       |         |           |            |      |   |             |    |          |         |  |            |    |         |          |                                 |

ANGLETERRE.

# EXPORTATION. — ANNÉE 1964. PAIENCE ET PORCELAINE RÉUNIES.

| Valeurs declardes.                       | 64,503                | 53,982 | 3'18.338 En 1854, 106.000 craites, valant | 78,171 13 millions de francs environ, furent | 89,814 dirigés sur les États-Unis. | 116 822 | 146.234   | 308,069           | 1,422,130 Soit 36 millions de francs, ou le ', | .364.382 . Valeur moyenne d'un colis de faience | 57.868 fr. 166.  |
|------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| QUANTITES. Numbre de craites ou packages | T 9,392               | 7,908  | 720,66                                    | 16,908                                       | 16,108                             | 19,653  | 14,251    | 10,013 .          | 7                                              | 236, 148                                        | 1.47.4           |
|                                          |                       |        |                                           | -                                            |                                    |         |           | ٠.                |                                                |                                                 |                  |
|                                          |                       |        | -                                         | -                                            |                                    |         | ٠         |                   | ٠                                              | -                                               |                  |
| TION.                                    |                       |        | -                                         | •                                            | •                                  | •       | •         | •                 |                                                |                                                 |                  |
| LIBUX OR DESTINATION.                    | Villes Hanséaliques . | France | Etats-Unis                                | Bresil                                       | Canada et Nouvelle-Écoese          | Inde    | Australie | Contrées diverses | Totanx.                                        | Patence sente                                   | Porcelaine amile |

Il convient de noter ici qu'il ne s'agit dans ces tableaux que de poteries fabriquées en Angleterre. Je suis même porté à croire que l'exportation des faïenceries écossaises ou de Glasgow n'y est pas comprise; mais c'est un point sur lequel les renseignements me manquent pour me prononcer d'une manière positive.

Quoi qu'il en soit, on voit par cette intéressante statistique que le mouvement progressif est constant, et que le chiffre auquel ou est parvenu est déjà remarquablement important.

Si l'on tient compte, en outre, que dans cette valeur de trente-six millions de francs, résultat de l'année dernière, les États-Unis n'entrent plus que pour la moitié environ de leur contingent habituel, qui s'est élevé parfois jusqu'à quinze millions de francs, avant la guerre; on doit reconnaître que les potiers du Staffordshire ont la perspective de voir s'élever, dans un an ou deux, leur chiffre d'exportation à cinquante millions de francs.

Le total général des exportations anglaises montant actuellement à la valeur de quatre milliards environ, les poteries entrent donc approximativement pour un centième dans ce chiffre, et pour arriver à la même proportion nous devrions en exporter chaque année pour ciuq millions de francs, puisque notre chiffre total d'exportation dépasse déjà un demi-milliard de francs.

On peut même dire que pour parvenir, dans l'industrie des terres cuites, au rang auquel nous nous sommes élevés comparativement à l'Angleterre, dans le travail des produits vitrifiés, notre part en exportation de poteries serait de 15 à 20 millions de francs!

Comme on voit, le chemin à parcourir est considé-

rable, surtout que notre marche générale, jusqu'à présent, a été loin d'être satisfaisante, ainsi que l'on peut en juger par l'examen du petit tableau suivant :

BELGIQUE. - Importation.

|                  |     |      |  | At  | mée 1878. |     | knnée 1813. | Aug | mesi | lation. | Discinstion. |
|------------------|-----|------|--|-----|-----------|-----|-------------|-----|------|---------|--------------|
| Poteries commun  | nes |      |  | fr. | 87,000    | fr. | 105,000     | So  | 121  | p.c.    |              |
| Faiences         |     |      |  |     | \$18,000  |     | \$71,000    |     | 43   |         |              |
| Porcelaines .    |     |      |  |     | 210,000   |     | 1,228,000   |     | 412  |         |              |
| Pipes de terre . |     |      |  |     | 62,000    |     | 74,000      |     | 45   |         |              |
| Briques, tuiles. |     |      |  |     |           |     |             |     |      |         |              |
|                  |     | <br> |  | 7-  | 977 000   | -   | 1.043.000   |     |      |         |              |

#### Exportation.

| Porcelaines                        | ſr. | 813,000   | fr. | 631,000   | _             | Sei | 1 22 | p. c. |
|------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|---------------|-----|------|-------|
| Poteries communes                  |     | 84,000    |     | 64,000    | _             |     | 24   |       |
| Pipes de terre                     |     | 41,000    |     | 9,000     | -             |     | 78   |       |
| Briques, tuiles, etc               |     | 496,000   |     | 678,000   | Soit 37 p. c. |     | _    |       |
| Creusets (produits réfractaires?). |     | 212,000   |     | 580,000   | 171           |     | _    |       |
| Totaux                             | fr. | 1,656,000 | fr. | 1,962,000 |               |     |      |       |

(Pour l'article faïence, le chiffre d'exportation est à peu près insignifiant.)

Ainsi à l'importation il y a augmentation assez notable sur tous les articles, en méme temps qu'à l'exportation il y a diminution sur les produits où la maind'œuvre joue un rôle important, y compris même la poterie commune. Il n'y a donc avancement que sur les objets de fabrication plus simple ou dont la qualité de la pâte fait le principal mérite, tels que briques, tuiles, creusets, etc.

En publiant ici ces renseignements peu avantageux, je ne m'attends pas à une approbation unanime, bien loin de là; mais je répondrai par la grande maxime : Il faut avoir le courage de nous voir uous mêmes comme nous voient les autres.

Il n'y a pas de doute que les libertés commerciales, les facilités de transports et de communications vont amener rapidement de grands changements, et, il est permis de l'espérer, une notable amélioration dans notre industrie céramique en général.

Dès lors n'est-il pas indispensable, pour hâter cette transformation et pour en tirer le plus grand parti possible, d'examiner la questiou sous toutes ses faces, afin de bien se pénétrer de la situation, en laissant de côté toutes les considérations secondaires d'amour-propre national ou autres!

Pour compléter ces tableaux, Jaurais désiré y joindre le chiffre de nos importations et de nos exportations en fait de roches servant dans la céramique, telles que : argile plastique, feldspath, kaolin, sable, etc. La publication de ces chiffres serait d'un haut intérét pour l'indication des ressources que présente notre sol, mais elle n'est pas possible, actuellement, parce que les matériaux dont il s'agit sont confondus, avec un grand nombre d'autres, dans un chapitre général inititlé métaux, miniemux et terrex. Il serait à désirer que, au moins pendant quelques aunées, une division convenable fut établie sur ce point dans les tableaux d'importation et d'exportation.

Dans la comparaison qui précède, nous n'avons considéré que le mouvement commercial des produits céramiques anglais et belges. Jetons maintenant un coup d'oil sur le même mouvement en France. En ce qui concerne la faience fine, cette contrée est encore moins avancée, comparativement, que la Beljéque, mais, en compensation, elle occupe un rang elevé pour ses porcelaines dures ou de Limoges, qui se présentent en concurrence avec les faiences fines anglaises, sur la plupart des marchés du globe, ainsi qu'on peut en juger par le tableau suivant :

| FRANCE. | ERPORTATION ANNER (863 | OTERIES  |
|---------|------------------------|----------|
|         | _                      | POTERIES |
|         |                        |          |

|                 |           | Association Allemande.     |                                         |
|-----------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                 |           | Belgique                   | 258,589 *                               |
|                 |           | Angleterre                 | 80,734 »                                |
|                 |           | Portugal                   | 34.369 =                                |
|                 | - 1       | Autriche                   | 86.376 -                                |
|                 |           | Estagne                    | 255,736 ×                               |
|                 | - 1       | Royaume d'Italie           | 888,662 =                               |
|                 |           | Suisse                     | 96,100 =                                |
|                 |           | Grece                      | 19,173 =                                |
|                 | ~         | Turquie                    | 310,272 -                               |
|                 | .22       |                            | 198.283 =                               |
|                 | = .       | Bresil                     | 6x,645 =                                |
| - 1             | 20        | Rio de la Plata            | \$8,190 ×                               |
| - 1             | GROSSIÈRE | Haiti                      | 122,015 *                               |
| - 1             | 3         | Cuba et P. R               | 25.500 =                                |
| - 1             | ١.        | Algérie                    | \$18,916 -                              |
|                 |           | Guadetoupe                 | 492.887 ×                               |
| - 1             |           | Martinique                 | 440,435 =                               |
|                 |           | He de la Reuniou           | 18,117 ×                                |
|                 |           | Cayenne                    | 23,356 P                                |
| 22              | 1 1       |                            | 148,957                                 |
| 2               | 1         | Autres pays                |                                         |
| DR TERRE        | Į.        |                            | 3,816,292 kilog.<br>a 0 20 = fr. 769,23 |
| 2               | 1         | A contract to the contract |                                         |
| $\overline{a}$  |           | Association Allemande.     | 21,365 kilog.                           |
|                 |           | Belgique                   |                                         |
|                 |           | Angleterre                 | 28,577                                  |
|                 |           | Portugal                   | 11,575 -                                |
| - 1             |           | Espagne                    | 37,497 »                                |
|                 |           | Royaume d'Italie           | 167,176                                 |
|                 |           | Suisse                     | 126,753 =                               |
| - 1             |           | Turquie                    | 10,817 -                                |
| - 1             | 22        | Mexique                    | 19,830 "                                |
|                 | PAÏENCE.  | Brésil                     | 74,053 ×                                |
|                 | 22 4      | Urugay                     | 64.226 n                                |
|                 | `=        | Rio de la Plata            | 26,758 =                                |
|                 | 2         | Haiti                      | 6,967                                   |
|                 |           | Algérie                    | 352.840 =                               |
|                 |           | Guadeloupe                 | 35,783 -                                |
|                 |           | Martinique                 | 24,066 m                                |
|                 |           | lle de la Reunion          | 31,641 =                                |
|                 |           | Autres pays                | 96,284 ×                                |
|                 |           |                            | 1,202,733 kilog.                        |
|                 | 1         |                            | a 0.25 = fr. 300,68                     |
|                 |           | Association Allemande      | 95,366 kilog.                           |
|                 |           | Belgique                   | 136,234 *                               |
| Ž.              |           | Espagne                    | 17,438 »                                |
| Ē               | 1         | Royaume d'Italie           | 231,161 =                               |
| 2               |           | Suisse                     | 172,095                                 |
| 2               |           | Turquie                    | 25,207 *                                |
| 0               |           | Egyple                     | 35,330 ×                                |
| 22              |           |                            | 11,360 ×                                |
| 2               |           | Cuba et P R                | 17,507                                  |
| 5               |           |                            |                                         |
|                 |           | Algerie                    |                                         |
| ×               |           | Antres pays                | 82,570 ×                                |
| ž               |           |                            |                                         |
| DR              |           |                            | 936,990 kitog.                          |
| DE GRÈS COMMUN. |           |                            | a 0.25 = fr. 234,23                     |

|                     | / Suisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44.980 kilog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 🖺 1               | Mexique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.625 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| × ~                 | Venezuela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57,014 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| # # H               | Pérou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55,493 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . az                | Cuba et P. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25,906 ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 2                 | Guadeloupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,298 × 91,710 ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| = =                 | Martinique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 %                 | Autres pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75,957 ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OU DE TERRE DE PIPE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$48,651 kilog.<br>a 0.40 = (r. 167,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | / Association Allemande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55,092 kilog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Pays-Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$7,\$08 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Belgique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$56,073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                   | Villes Hanseotiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,730 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | Angleterre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127,783 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Espagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427,500 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Royaume d'Italie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192,091 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                   | Snisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102,529 **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | Turquie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36,433 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | He Maurice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74,073 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 20                | for the (Atlantique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 737,774 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 %                 | Élats-Unis. { Atlantique Pacifique .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 439,050 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 2.                | / Mexique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57,607 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| COMMUNE.            | Bresil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 474.454 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                   | Urugay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$1,991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 ~                 | Rio de la Plata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 415,814 =<br>475,979 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 495,681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Cuba et P. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75,799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                   | Saint-Thomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54,643 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | Algérie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92,255 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                   | Martinique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$\$,239 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                   | He de la Reunion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58,967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                   | Autres pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 263,082 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,614,805 kilog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a 1.20 = 1r. 1.372,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                   | Norwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26.044 kilog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                   | Association Allemande,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.044 kilog.<br>82,830 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | Association Allemande.<br>Pays-Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.044 kilog.<br>82,830 m<br>73,693 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Association Allemande. Pays-Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26.044 kilog.<br>82,830 =<br>73,693 =<br>124,454 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | Association Allemande. Pays-Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26.644 kilog.<br>82,830 m<br>73,693 =<br>124,454 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | Association Allemande. Pays-Bas Belgique Villes Hauscatiques Augeterre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.044 kilog.<br>82,830 =<br>73,683 =<br>124,454 =<br>54,644 =<br>322,690 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Association Allemande,<br>Pays-Bas<br>Belgique<br>Villes Hauséatiques,<br>Augieterre<br>Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.044 kilog.<br>82,830 =<br>73,683 =<br>125,154 =<br>54,654 =<br>322,690 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Association Allemande.<br>Pays-Bas<br>Belgique<br>Villes Hauséatiques.<br>Augicterre<br>Portugal<br>Espague                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.044 kilog.<br>82,830 =<br>73,683 =<br>124,454 =<br>54,644 =<br>322,690 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | Association Allemande. Pays-Bas Belgique Villes Hauscatiques Augsterre Portugal Espague Royaume d'Italie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26.04\$ kilog.<br>82,830 = 73,693 = 124,154 = 54,644 = 322,630 = 30,697 = 455,685 = 235,543 = 112,092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Association Allemande. Pays-Bas Belgique Villes Hauscatiques. Augsterre Portugal Espague Royaume d'Italie. Suisse Grèce                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26.044 kilog.<br>82,830 = 73,693 = 124,155 = 54,644 = 322,990 = 30,697 = 125,685 = 235,513 = 112,092 = 44,136 = 125,685 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,092 = 125,09 |
|                     | Association Allemande. Pays-Bas Belgique Villes Hauscatiques. Augicterre Portugal Espague Royaume d'Italie. Suisse Grèce Turquie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.045 kilog 82,830 = 73,663 = 121,153 = 54,644 = 322,050 = 30,697 = 155,665 = 235,543 = 112,092 = 42,136 = 55,691 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B.                  | Association Allemande. Pays-Bas Belgique Villes Hauscatiques. Augsterre Portugal Espague Royaume d'Italie. Suisse Grèce Turquie Exyple.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82,830 = 73,693 = 121,153 = 54,634 = 522,690 = 30,697 = 125,685 = 235,543 = 112,092 = 12,136 = 55,691 = 43,275 = 655,691 = 43,275 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,691 = 655,   |
| INE.                | Association Allemande. Pays-Bas Belgique Villes Hauscatiques. Angsterre Portugal Espague Royoume d'Italie. Sorce Turquie Exyle Exts-Unis                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.044 kilog 82,830 = 73,663 = 124,155 = 54,644 = 322,650 = 30,657 = 455,665 = 235,513 = 112,092 = 42,136 = 55,661 = 43,275 = 40,756 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FINE.               | Association Allemande. Payse Bas Belgique Villes Hauseatiques Angscherre Portugal Espogue Royaume d'Italie. Suisse Grèce Turquio Exple. Etals-Unis Mexique                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.044 kilog.<br>82.830 =<br>73.663 =<br>124.154 =<br>54.644 =<br>322.650 =<br>30.697 =<br>655.685 =<br>124.136 =<br>55.691 =<br>12.092 =<br>12.136 =<br>55.691 =<br>43.275 =<br>60.736 =<br>81.944 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PINE.               | Association Allemande, Prays-Bas Belgique Villes Hauseutiques Augscherre Portugal Espague Koyaume d'Italie. Suisse Coyaume d'Italie. Turquie Exypte. Etats-Unis Mexique Breist                                                                                                                                                                                                                                         | 26.041 kilog. 82,830 = 73,603 = 121,153 = 121,153 = 121,153 = 132,1634 = 132,1634 = 121,156 = 121,156 = 121,156 = 121,156 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 141,157 = 14   |
| FINE.               | Association Allemande, Prays-Bas Belgique Villes Hauseutiques Augscherre Portugal Espague Koyaume d'Italie. Suisse Coyaume d'Italie. Turquie Exypte. Etats-Unis Mexique Breist                                                                                                                                                                                                                                         | 26,614 kilog. 82,830 = 73,663 = 134,654 = 132,659 = 30,697 = 135,685 = 235,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,6   |
| FINB.               | Association Allemande. Pays. Has Belglique Belglique Belglique Augscherne Portugal Espagne Royaume d'Italie. Suisse Turquie Expylic. Expylic. Augscherne Turquie Expylic. Expylic. Buss-Unis Mexique Buss-Unis Mexique Buss-Unis Mexique Buss-Unis Buss-Buss-Unis Buss-Buss-Buss-Unis Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Bus | 26,614 kilog. 82,830 = 73,663 = 134,654 = 132,659 = 30,697 = 135,685 = 235,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,645 = 145,6   |
| PINE.               | Association Allemande. Pays. Has Belglique Belglique Belglique Augscherne Portugal Espagne Royaume d'Italie. Suisse Turquie Expylic. Expylic. Augscherne Turquie Expylic. Expylic. Buss-Unis Mexique Buss-Unis Mexique Buss-Unis Mexique Buss-Unis Buss-Buss-Unis Buss-Buss-Buss-Unis Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Bus | 26,044 kilog. 82,830 = 73,063 = 14,053 = 14,654 = 322,059 = 30,657 = 155,685 = 255,043 = 112,096 = 145,096 = 45,756 = 45,766 = 28,194 = 79,436 = 16,566 = 16,566 = 16,566 = 36,153 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PINB.               | Association Allemande. Pays. Has Belglique Belglique Belglique Augscherne Portugal Espagne Royaume d'Italie. Suisse Turquie Expylic. Expylic. Augscherne Turquie Expylic. Expylic. Buss-Unis Mexique Buss-Unis Mexique Buss-Unis Mexique Buss-Unis Buss-Buss-Unis Buss-Buss-Buss-Unis Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Bus | 26.644 kilog. 82.530a 72.5316 72.5316 73.6514 73.6514 73.6514 73.6514 73.6514 73.6514 73.6514 73.6514 73.6514 73.6514 73.6516 73.6516 73.6516 73.6516 73.6516 73.6516 73.6516 73.6516 73.6516 73.6516 73.6516 73.6516 73.6516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FINE.               | Association Allemande. Pays. Has Belglique Belglique Belglique Augscherne Portugal Espagne Royaume d'Italie. Suisse Turquie Expylic. Expylic. Augscherne Turquie Expylic. Expylic. Buss-Unis Mexique Buss-Unis Mexique Buss-Unis Mexique Buss-Unis Buss-Buss-Unis Buss-Buss-Buss-Unis Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Bus | 55.614 kilog. 87.1,663 s. 87.1,663 s. 87.1,663 s. 87.1,663 s. 87.2,669 s. 87.3,663 s. 87.3,663 s. 87.3,67.5 s. 87.3,67.5 s. 87.1,67.5 s   |
| FINE.               | Association Allemande. Pays. Has Belglique Belglique Belglique Augscherne Portugal Espagne Royaume d'Italie. Suisse Turquie Expylic. Expylic. Augscherne Turquie Expylic. Expylic. Buss-Unis Mexique Buss-Unis Mexique Buss-Unis Mexique Buss-Unis Buss-Buss-Unis Buss-Buss-Buss-Unis Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Bus | 26.041 kilog. 27.3,663 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 21.1614 - 2   |
| PINE.               | Asociation Miemande, Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas Wiles Hamsentiques Aungeterre Portugal Portugal Portugal Grice Turquis Mexime Person Mexime Person Read Rio del Pitta Rio del Pitta Chili Person Chile I Person Colhe et P. R.                                                                                                                                                                                         | 55.614 kilog. 87.1,663 s. 87.1,663 s. 87.1,663 s. 87.1,663 s. 87.2,669 s. 87.3,663 s. 87.3,663 s. 87.3,67.5 s. 87.3,67.5 s. 87.1,67.5 s   |

Ces chiffres d'exportations croissent assez rapidement puisqu'ils n'atteignaient pas 7 millions et demi en 1861.

Cette progression, que les libertés commerciales et les nouveaux perfectionnements introduits dans la fabrication vontencore accelèrer, est des plus encourageantes et ne laisse pas de doute sur l'avenir brillant qui est réservé à cette industrie. La centralisation ou la réunion sur un même point de quatre-vingts fabriques de porcelaine, à l'instar de ce qui a eu lieu de l'autre côté de la Manche pour les faienceries, doit avoir eu sa part d'influence sur l'heureux résultat auguel Limoges est arrivé. Comme il a déjà été dit, c'est là un point d'une haute influence et qu'il importe de ne pas perdre de vue.

Quant à l'importation des poteries en France, elle s'est élevée à 1,416,000 francs en 1803, et les neuf dixièmes de ce chiffre représentaient des faiences fines auglaises et un peu de porcelaine phosphatée de même provenance.

Il résulte de ces chiffres que la France, quoique à un moindre degré que l'Angleterre, trouve dans la céranique des ressources qui nous ont fait défaut jusqu'à ce jour. On doit cependant reconnaître que si son sol est riche en roches kaoliniques et feldspathiques, il est en revanche moins bien doté que le nôtre en argile plastique réfractaire, en roches siliceuses, et surtout en combustible de qualité spéciale pour la cuisson des poteries.

Pour terminer ce travail, je dirai de nouveau, avec la ferme conviction qui m'anime, que nous possédons tous les éléments nécessaires pour développer considérablement notre industrie céramique, et j'ajouterai même pour y acquérir le rang élevé qui nous distingue déjà dans la plupart des autres industries,

Au siècle dernier, un savant distingué a écrit que l'on pouvait juger du degré d'avancement d'une nation par l'état de son industrie céramique et de sa métallurgie. Pour cette dernière notre réputation est faite, nous sommes en première ligne. En suivant la même marche et en réunissant tous les efforts, le succès n'est pas moins assuré dans la partie céramique.

Puisse ce travail venir en aide pour hâter ce résultat!

#### NOTES ET ADDITIONS.

#### Acte du Parlement, de 1864, réglant le travail des enfants dans les fabriques de poteries.

Extrait des arrêtes concernant les fabriques (Factory Acts) et arrêté additionnel de 1864 concernant les fabriques de poteries de toute espèce (sauf celles de briques et de tuiles communes).

Cet extrait doit être affiché à la porte de chaque fabrique de faience et de poterie.

Il n'est pas applicable aux jeunes ouvriers mécaniciens, artisons ou manœuvres occupés éventuellement au montage ou à la réparation de machines, dans un point quelcouque de la fabrique.

Ce qui est relatif aux heures de travail n'est pas applicable aux jeunes ouvriers travaillant seulement à l'emballage des produits, dans des magasins ou dans des parties de l'établissement ne servant pas à la fabrication proprement dite.

Chaque inspecteur ou sous-inspecteur peut entirer dans une fabrique quelonque quand il y a quelqu'un employ à l'intérieur, ainsi que dans les coles frequentées par les enfants travaillant dans cos fabriques. Il pout en outre prende avec his le chirurgine charge de delivrer les certificats, et un officier de paix quelconque, et examiner chaque personne qu'il trouvera dans ces fabriques ou écoles, ou qu'il croir a voir éte employ ée dans une fabrique dans le courant des deux mois précedents. Toute personne qui refusera de se sommetre à cet examen ou qu'ir erfusera de signer son non ou d'apposer sa marque sur une relation de cet examen, ou qui aura caché ou empéche ûne personne queloconque de paraltre devant un

inspecteur ou un sous-inspecteur et d'être examinée par lui, ou enfin qui aura empéché ou retardé l'admission d'un inspecteur ou d'un sous-inspecteur dans une partie quelconque d'une usine ou d'une école, est passible d'une amende de 75 francs au moins et de 250 francs au plus.

Chaque inspecteur et chaque sous-inspecteur peut assigner les contrevenants et les témoins.

Le résumé qui précède et ce qui suit doivent être écrits ou imprimés lisiblement, revêtus de la signature du fabricant ou de son agent et affichés sur un tableau à l'entrée de chaque fabrique et placés de façon à pouvoir être lus facilement par les personnes et employés.

4° Le nom et l'adresse de l'inspecteur et du sous-inspecteur du district :

2º Le nom et l'adresse du chirurgien qui délivre les certificats pour la fabrique;

3º La désignation de la cloche par laquelle les heures de travail sont règlèes (si cette cloche n'est pas publique, elle doit être exposée à la vue du public et approuvée par un inspecteur ou un sousinspecteur);

4º Les heures des repas et le temps accordé pour chacun d'eux ;

5º Le temps perdu par chômage que l'on cherche à regagner;

6º Un avis approuvé et signé par un inspecteur, constatant qu'il est permis d'employer les enfants, les jeunes personnes et les femmes entre 7 heures du matin et 7 heures du soir.

Dès que cette copie devient illisible, le fabricant doit la faire remplacer par une autre.

Aucun ouvrier ayant moins de dix-huit ans d'âge ne peut être employé dans une fabrique avant que ses noms aient été inscrits,

Avant seize ans d'âge, personne ne peut être employé sans un certificat du chirurgien.

Les inspecteurs désignent les chirurgiens chargés de délivrer ces certificats.

Ordinairement on peut travailler sept jours ouvrables en attendant ce certificat, et, lorsque le chirurgien réside à plus de trois milles (une lieue) de la fabrique, ce délai peut être de treize jours. Ce certificat ne peut être délivré qu'après inspection de la personne qui y est désignée, et le chirurgien ne peut les donner ailleurs que dans la fabrique où la personne dont il s'agit doit être employée, à moins de causes spéciales et après autorisation de l'inspecteur.

Lorsque le chirurgien chargé de délivrer ces certificate s'y refuse, il doit faire connaître les causes de son refus.

Chaque inspecteur on sous-inspecteur peut annuler tout certificat de chirurgien, s'îl a des raisons pour croire que l'âge réel est moin-dre que celait indiqué au certificat, ou quand le chirurgien du district jugera que la personne désignée ne jouit plus d'une honne santé, qu'elle est trop faible, ou que par mabaleu ou par infamilé corporelle, elle est incapable de travailler ou sujette à avoir sa santé altérée par un emploi continuel.

L'inspeteur ou le sous-inspecteur doit délivrer à celui qui le requiert, contre payement d'un schelling, une copie certifiée du registre des maissances ou baptémes, pour servir à celui dont le certificat du chirurgien a été refusé ou anuulé pour cause de mauvaise santé, de faiblesse, de madadie ou d'infirmités corporelles.

En dessous de l'âge de seize ans personne ne peut être employé sans fournir les preuves de son âge rèel.

C'est le fabricant qui paye le certificat du chirurgien et il ne pent déduire, comme remboursement, plus de trente ceutimes des gages de l'ouvrier pour qui ce certificat a été délivré.

Aucun enfant uc peut être employé avant l'âge de 8 ans, et il ne peut être occupé avant six heures du matin et après six heures du soir.

Le samedi il ne peut être tenu au travail après deux heures de relevée, pour quelque raison que ce soit.

Aueun enfant ne peut être employé plus de six heures et demie par jour. Un enfant employé avant midi dans une fabrique ne pourra plus être occupé dans cette fabrique ou dans une autre, après une heure de relevée du même jour, excepté dans le cas exceptionnel où les jennes ouvriers et les ferantes travaillent dix heures, et qu'avis en a été donné par l'inspecteur du distriet.

Les enfants peuvent être employés pendant dix heures par jour,

mais seulement trois jours alternés de chaque semaine, pourru que cet emploi n'ait pas lieu deux jours de suite dans la meme on dans deux fabriques différentes. Dans aucun cas ils ne peuvent pas non plus être employés le samedi après deux heures, et eu outre on doit justifier qu'ils fréquentent l'école.

Les parents ou les personnes profitant du salaire d'un enfant de moins de treize ans employé dans une fabrique (faiencerie), doivent veiller à ce que cet enfant suive l'école.

Chaque enfant doit suivre l'école pendant trois heures, entrehuit heures du main et six heures du soir, chaque jour de la semaine, excepté le samedi. L'enfant fréquentant l'école après une heure, depuis le premier novembre jusqu'au dernier jour de février, ne peut pas étre forcé d'y rester plus que deux heures et demier.

La non-fréquentation de l'école par l'enfaut est excusée quand il peut prouver, par un certificat du maître d'école, qu'il en a été empéché par maladie ou par toute autre cause inévitable, ainsi que pendant les jours de l'ête et de demi-fête autorisés par le présent acle, ou par le consentement devit de l'inspectur, on bien encere quand l'école est située dans les limites de la fabrique où l'enfant est employ é et qu'elle est fermée parce que l'on ne travaille qu'une partie de la journée.

Quand les enfants sont employés pendant dix heures, trois jours séparés de la semaine, ils doivent suivre l'école pendant cinq heures, eutre huit du matin et six du soir, claseun des jours de la semaine précédant les jours d'emploi, excepté le samedi.

Le chef d'une fabrique dans laquelle un enfant est employé doit obtenir, le samidi ou un autre jour designé par l'inspecteur, un certificat dans la forme voulue constatant que cet cufant a suivi l'écule produit la semaine écoulée. Il doit en outre moutrer aut besein ce certificat et payer pour l'éducation de chaque enfant telle somme que l'inspecteur peut réclamer, pourva qu'elle n'excètle pas viigt centimes par semaine. Le chép peut détuire du salaire de l'enfant la somme qu'il aura dis payer, pourva qu'elle n'excètle pas la douzième partie de son salaire heldomadaire.

Un inspecteur peut annuler un certificat de maître d'école si, dans son opinion, celui-ci est incapable d'instruire les cufants, ni même de leur apprendre à lire ni à écrire, par suite de sa profonde ignorance, ou par suite du manque de livres ou d'autres objets nécessaires, ou encore s'il néglige habituellement de remplir et de soigner les certificats de fréquentation de l'école.

Tout autre certificat délivré après par ce maître d'école ne sera plus valable, à moins de l'approbation écrite de l'inspecteur. Le maître d'école et le chef de l'usine peuveut toujours en appeler au ministre coutre la décision de l'inspecteur.

Les jeunes ouvrières et les femmes ne peuveut être employées dans les fabriques de faieuces avant six heures du matin ou après six heures du soir, excepté dans les cas specifiés ei-après.

Les mêmes ue peuvent jamais être employées le samedi après deux heures, sous quelque prétexte que ce soit.

Entre le 30 septembre ét le 1" avril suivant, les enfants, les femmes et les adolescents peurent être employée, excepté le sameli, eutre sept heures du matin et sept heures du soir, dans les conditions suivantes : Il sera donné avis à l'imspecteur de l'intention d'employer aiusi les enfants, les adolescents et les femmes pendant une période à fiver, mais qui ne doit pas être moindre d'un mois. Cet avis, approusé par l'imspecteur s'il y a lieu, sera afficiré. le Tentrés de la Edirique d'une manière permaneute pendant la période pour laquelle il set valable.

Au moins une heure et demie de temps, pour les repas, doit être accorilé à chaque fenume et jeune ouvrier, eutre sept heures et demie du matin et six heures du soir. Un repos d'une heure doit être donné soit en une ou plusieurs fois avant trois heures.

Aueun enfant adolescent ou femme ne peut être employé plus que cinq heures, avaut une heure de relevée, sans jouir d'un temps de repos de trente minutes.

Après le 26 jauvier 1866, les eufants ainsi que les adolescents ou les femmes ne pourront plus être employés pendant les temps de repos ni même rester pendant ces temps dans une chambre quelconque de l'usine servant à la fibrication. Après cette nuême époque, toutes les femmes et les adolescents devront avoir les mêmes heures de la journée, pour preudre leurs repss.

Avant comme après cette date du 26 janvier 1866, les femmes,

les adolescents et les enfants ne pourront plus sejourner pendant les heures des repas, ni preudre leur repas dans les chambres où a lieu la mise en vernis, la dessiccation des vernis et le nettoyage on le brossage des hiscuits.

En Angleterre et en Irlande, les femmes, les adolescents et les enfants ne penvent pas travailler le jour de la Noël ou du Vendredi-Saint et en Ecosse aucun des jours de fête consacrée.

Les enfants, les adolescents et les femmes doivent avoir en outre lunit jours de congé (half-holidays) chaque année, soit ensemble, soit séparément. Chacun de ces congés durant au moins un demijour. Quatre de ces congés doivent être dounés entre le 43 mars et le 4<sup>ro</sup> octobre.

Le congé n'entraîne pas la cessation du travail dans la fabrique ce jour-là, à moins que l'avis n'en ait été affiché dès la veille à l'entrée de l'usine. Pendant ce jour de congé les femmes, les adolesceuts et les enfants ne peuvent pas être employés dans la fabrique.

Il n'est pas légal de prolonger les heures de travail pour regagner le temps perdu, à moins d'en informer le sous-inspecteur et d'affieher à l'entrée de la fabrique l'avis qu'il délivrera à ce sujet.

Dans les fabriques où f'eau sert de force motrice, le temps perdu par le marque d'acu ou par le trop d'eau, peut être regapié dans les six mois qui suivent l'arrêt. Dans cette circonstance, les cufants peuvent être employés entre cinq heures du maint et spit heures du soir, ou chaque jour une heure en plus que la durée légale du travail, exceptié le samedi, et chaque femme ou adolescent peut être employé ouze heures et demie, entre ein pleures de matite et sept heures du soir, exceptié le samedi. Toutefois le temps de travail avant six heures du natin et sept suit peut pas en de le consideration de le consideration de la consideration de

Dans les usines dans lesquelles la partie de l'outilige mit par l'eua da dire arrèté, par suite du manque d'eau ou de sa trop grande abouchares, les femmes et les adolescents employés à rette partie de l'outilige p-uvent regegner le temps perdu en travaillant pendant la mit qui suit le jour du chômage, entre six henres du soir et six heures du matin, excepté le samedi; mais ces personnes ne peuvent pas étro employées plus de dix heures et demie sur vingt-quatre et de plus elles ne peuvent pas étre employées plus de cinq heures consécutives sans une cessation de travail d'au moins trente minutes.

Tous les murs intérieurs, plafouds etc., qu'ils soient plâtrés on non, ainsi que tous les passages, eages d'escaliers, etc., qu'i n'ont pas été peints à l'huile depuis sept ans, doivent être blanchis à la charx une fois au moins chaque quatorze mois. Tous les murs intérieurs, plafonds, etc., qui sout peints à l'huile doivent être nettayés à l'ean chaude et au savon une fois au moins sur quatorze mois.

Ces prescriptions de blanchissage à la chaux ne sont pas applicables aux chambres de faieucerie qui ne servent que pour l'emmagasinage des produits.

Chaeune des fabriques auxquelles ce règlement est applicable sera nettoyée et ventilée de manière à rendre autant que possible inoffensifs les gaz, les poussières et autres impuretés engendrées par la fabrication et qui peuvent être muisibles à la santé.

Pour éviter le défaut de propreté et de ventilation qui pourrait, étre le fait de la mauvaise volenté ou de la négligence des ouvriers, le chef de l'usine doit faire des règlements spéciaux pour aider à l'accomplissement, par les travailleurs, des conditions qui peuvent assurer la propreté et la houre ventilation des ateliers.

L'amende à infliger pour chaque infraction à ces règlements ne peut dans aueun cas dépasser une livre.

Ces règlements particuliers ne sont valables qu'après avoir été approuvés par un des ministres de Sa Majeste. L'inspecteur des fabriques du district en certifiera au besoin des copies, ce qui sera considéré comme la preuve de leur approbation.

Des copies imprimées et bien lisibles de ces règlements seront affichées à deux ou à un plus grand nombre de places apparentes de l'usine, et, en outre, un exemplaire imprimé sera délivré à chaque ouvrier qui en fera la demande.

Le volant commandé par la machine à vapeur ou par la rouc hydraulique, qu'il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtitiments aims que chaque partie desdits moteurs près desquels les cufants et les jeunes ouvriers doivent passer ou travaille, et toutes les communications de mouvement près desquelles les femmes, aimsi que les jeunes ouvriers passent ou sont occupés, doivent être convenablement solets ou entoures de barrières on de grillages, qui ne peuvent, dans auem cas, être enlevés pendant que les machines sont en mouvement.

Quand un chef d'établissement a été prévenu par écrit par l'impeteur un le sons inspectur que l'une ou l'autre partiu de la nuchime ou des communications de meuvement lui parait offirir du ilanger pour les ouvriers, il doit faire isder cette partie dans les quatorze jours, ou demander sans télai que la question soit sommise à nu arbitrage et désigner inunédistement un arbitre; et si celuici est d'avis que le travail de preservation est necessire et possible, le chef doit le faire acécuter et viller à son eatretien. Dans aucun cas il ne peut être permis aux femmes, aux adolescents ni aux enfants de nettoyer un arbre de couche en mouvement in de travaille entre les communications de mouvement d'une anachime se réglent elle-mêdue, pendant que cette mechine est en mouvement.

Lorsque, par suite d'accident, une personne quelcoque de la fabrique est blessée, de manière à ne pas pouvoir reprender travail le lendemain avant neuf heures du matin, le chirurgieu chargé de délivrer les certificats en sera prévenu par écrit dans les vingt-quatre beures.

Le chirurgien doit s'infurmer de la nature et des causes des blessures et en faire rapport à l'inspecteur. Dans ce cas le chirurgieu a le même pouvoir que l'inspecteur et pent entrer dans la chambre où travaillait la personne blessée.

Le ministre peut autoriser un inspecteur à réclamer des dommages en faveur de la personne qui a été blessée.

Ces dommages seront payés à la victime elle-même ou pour son usage et à son bénéfice de la façon qui sera indiquée par le ministre.

La plainte doit être déposée dans les deux mois qui suivent le délit, excepté lorsqu'il s'agit de contraventions pour lesquelles la peines à prononcer sont laissées à l'appréciation du juge, ou bien pour travail le jour de la Noël, du Vendredi Saint et des fêtes consacrées, enfin pour ne pas avoir accordé les huit jours de congé requis, cas dans lesquels la plainte peut être ajournée pendant trois nois.

Toute plainte doit être entendue par deux ou un plus grand nonbre de juges de la juridiction du district dans lequéd a eu lieu le délit, ou d'un district voisin, pourvu qu'il ne soit pas éloigné de plus de huit kilomètres du lieu du délit. L'amende et les frais peuveut être recouvrés par saisie des marchandises et du mobilier de la partie condamne.

Le chef ou evilui qui occupe une fabrique dans laquelle une conravention a été commise, est responsable avant tout autre et doit jayer la cendamnation; mais si un agent, un surveillant ou un ouvrier est coupable, il pourra être traduit en justice. et, s'il est prouvé que le chef a fait tout ce qui était possible pour éviter cette contravention et que l'agent, le surveillant on l'ouvrier s'en est rendu coupable sans son consentement ou sa participation, et à son insu, alors c'est le contrevenant qui doit payer la condamnation.

Quand l'inspecteur ou le sous-inspecteur est convaince que le chef a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour faire respecter la loi, et que le délit a êté commis sans son consentement ou sa participation, mais à son insu et contre ses ordres, il doit poursuiver l'agent ou l'ouvrier qu'il croît coupable et non pas le chef.

En cas de contravention pour manque de propreté ou de ventilation, le tribunal peut en plas ou en place de l'amande à son gré, etiger que dans un temps donné il sers fait usage de tel ou tel moyen à indiquer pour mettre l'usine en ordre; il peut accorder une prolongation de delai, mais s'à l'expirazion de ce délai ou de la prolongation le nécessire na pas été fait, le chef de l'établissement sers condamné à une amende qui ne pourra pas déspesser 25 frances par jour, jusqu'à ce qu'il ait fait disparaître la contravention signalée.

Toute personne qui en aura employé d'autres contrairement au Factory Acts ou qui aura employé un enfant sans certificat du maître d'école, alors qu'elle n'est pas parente de cet enfant ou qu'elle ne profite pas de son salaire, sera passible d'une amende de 25 franes à 75 franes pour chaque cufant ou adolescent ainsi employé, et si la contravention a eu lieu la nuit, ectte amende sera de 50 franes à 425 franes.

Les parents ou les personnes qui profitent du salaire d'un enfant ou d'un adolescent employé contrairement au règlement qui précètle, ou qui négligent de les euvoyer à l'école, sout passibles d'une amende de 6 francs 25 centimes à 25 francs.

Si une personne a été blessée paree que l'on a négligé d'isoler la machine et de prendre toutes les précautions indiquées plus haut et recommandées par l'inspecteur, le coupable sers puni d'une amende de 250 francs à 2,500 francs. Cette amende peut être accordée, excepté en Irlande, à la personne blessée ou recevoir une autre destinations, selon la técision du ministre.

Celui qui aura fait, donue, signé, contre-signé, contrefait ou employé un des certifients spécified dans le prémat. Its achant que ce certifieat était faux on fait avec de mauvaises intentions, on bien encore celui qui aura participi à la fabrication d'un faux certifieat ou d'une fausses inscription aur un registre d'entrée ou sur des rapports ou avis spécifies dans cet Act; enfin celui qui aura signé une fausse déclaration dans l'un ou l'autre des oas rappéles dans cet Act esra passible d'une amende de 125 francs à 500 francs ou à un emprésonmente ne dépassant pas six mois.

L'amende pour toute contravention non spécifiée au Factory Act sera de 50 francs à 120 francs.

Ces amendes doivent, excepté dans le eas d'une dispositiou partieulière du jugement, être appliquées, sous la dirretion du ministre, au fonds des écoles de jour pour l'éducation des enfants des fabriques.

Le défaut de propreté ou de ventilation conformément à ce qui a été dit sera puni d'une amende de 75 francs à 250 francs.

Ces amendes, ainsi que eelles pour contraventions aux règlements particuliers, sont recouvrables par la contrainte par corps.

Ces jugements ne sout point sujets à appel, excepté dans le cas de condamnation à l'emprisonnement ou a une amende dépassant 95 francs.

L'appel pent être fait à la session générale on trimestrielle du tri-

hunal du conté, si cette essaion a lieu douze jours au muns aprèlo jugument. Toutefois, avis de cet appel et des raisons sur lesquelles il est fondé doit être doune à l'imapectour ou au sousinspecteur dans les trois jours qui suivent le jugement et sept jours frances avant la session. Deux granties ou couttons doivent être présentées et admises sept jours frances avant la session, afin d'assuure le jugement et le recouvrement des frais. Si l'appel n'ost pasadmis on si le jugement est confirmé le tribunal doit condausure en outre l'appelant aux frais.

Jusqu'au 26 janvier 1865, les enfants n'ayant pas moins de onze aux peuvent être employés pendant le même temps et aux mêmes conditions que celles auxquelles un peut, conformément au Factory Act, employer les jeunes ouvriers do plus de treize ans.

Jusqu'au 26 janvier 1867, les enfants n'ayant pas moins de douze aus peuvent être employés, conformément au Factory Act pendant le même temps et aux mêmes conditions que coux ayant plus de treize ans.

La prescription qui défend de laisser travailler et même séjourner, pendant les temps des repas, les feunnes, les adolescents et les enfants dans les ateliers de travail ne sera applieable aux faienceries qu'à dater du 26 janvier 1866.

Comme complément de cet arrêté nous donnons ei-dessous le règlement spécial relatif au nettoyage et à la verillation des fairenceries, tel qu'il a été adopté lu 21 novembre 1865 de commun accord entre les fabricants la chambre de commerce et l'inspecteur du distriet des poteries:

Art. 1º. Les ouvriers ne peuvent en aueune façon changer les moyens employés pour assurer la ventilation des divers ateliers.

Art. 2. Les ateliers des ouvriers en pièces plates, des monteurs en ereux, des élonheurs, des tournasseurs et des mondeurs soront arrosés et lalaivés chaque jour, par ehaque ouvrier à son tour (on, par son délégue) Tous les autres ateliers, excepté les magasins, seront balayés et netto/es au moins une fois par semaine par les ouvriers que le surveillant chargera de ce travail. Chaque tablo ou bane de travail sera lavé ou nettoyé au moins une fois par semaine par les personne qui y est occupés.

- Art. 3. Les chambres d'encastage (sagger houses) seront arrosées et balavées après chaque enfournement.
- Art. 4. Les escaliers des divers ateliers seront halayés et nettoyés au moins une fois par semaine par l'ouvrier de ces ateliers qui aura été désigné par le surveillant de ce département.
- Art. 5. Pour tout ce qui est relatif à la propreté, si la fabrique a chargé quelqu'un de ce service, il sera responsable pour les contraventions.
- Art. 6. Il est défendu de fumer dans les ateliers pendant les heures de travail.
- Art. Il est défendu de hisser entrer des chiens dans les ateliers. Art. 8. Pour chaque contravention à ce règlement tous les ouvriers de l'atélier où elle a eu lieu seront responsables, à moins qu'avant l'application de la condamnation le véritable coupable n'ait été découvert.

#### Contrat d'apprentissage passé en 1731,

Par le présent contrat passe le 23™ jour du mois d'août de la 50™ amire du règne de notre souverain Georges II, ou de 1731, entre les sieurs Balph Wood, de Burslem, dans le comé de Starford, meunier, et Aaron Wood, son fils, d'une part, et D' Thomas Wedgwood [1], potère de Burslem, d'autre part, à de été ouvenu que letit Aaron Wood, conformément à son désir et à son consentement et d'accord aussi avec la volouté et même l'ordre de son père, é engage par le présent à travailler comme apprenti, sons ledit sieur D' Thomas Wedgwood, pour l'art, le commerce, et les mysères de potier et afin d'apprendre sovir : à tournasser le guillechage c'autt excepté), à garnir; enfin pour travailler avec ledit Thomas Wedgwood depuis le ouzième jour de novembre prochain ou de la Saint-Martin jusqu'à la fin bien accomplié du terme de sept aux

1. Pere du célébre Josiah Wedgwood.

preintiqué. Pour lequel terme ledit Aaron Wood, en qualité d'apprenti dudit maitre, servira loyalement dans ce qu'il commandora de légal et d'homele. Il travaillera avec économie et de maniré à ne pas gâter la marchandise d'une manière dérèglée, et il ne pourra en disposer en faveur de qui que ce soit. Il est eutendu que sans la permission de son maitre il ne pourra s'absenter pendant les heures de travail, enfin qu'il travaillera bravement et fidèlement pendant le sudit terme d'engagement.

Ledit Ralph Wood aura soin, pendant ce terme de sept ans, d'approvisionner son fils de vêtements, soit de toile, de laine ou autres ainsi que de nourriture et de boisson, enfin de lui procurer le logement et le lavage ainsi que toot ce qui est nécessaire pour un apprenti dans le travail qu'il entreprend. De son côte ledit seiur Thomas Wedgwood enseigners et instruira ou fera enseigner et instruire pendant ce terme ledit apprenti Aaron Wood dans les détails du commerce du poiéor, ainsi que dans le lournassage et le garnissage, jusqu'à la limite de ses capacités et d'après la meilleure méthode et les meilleurs procéde.

Ledit D' Th. Wedgwood promet et s'engage en outre à payer aunit apprenti pendunt les 4", 2", et 3' années é sou apprentissage la somme d'un schelling par sensine en bonne et légale mommis de l'Angleterre, et pendant les 4". 5" et 6" années d'apprentissage la somme pleine de quatre schellings de la même monnaie pour chaque semaine de travail. Ledit Th. Wedgwood s'engage en outre par le present à donner annoellement aunti apprenti, outre le salaire ci-dessus indipé, une paire de souliers, pendant la durée du contra

Fait et signé les jours, mois et an que dessus et en présence de deux térmoins qui ont aussi signé. Pièce curieuse indiquant que l'Angleterre devait s'approvisionner de poteries sur le continent, vers le xvi<sup>e</sup> siècle.

REQUÉTE DE SIEUR WILLIAM SIMPSON, MARCHAND, À LA REINE ÉLISABETH.

Attendu que lo sieur Garnot-Tyues, uu étranger demourant à Aris-a-Chapple (Acou), dans un pays au delà de la mer et qui n'est pas un sujet de Sa Majesté, accapare toutes les poteries faites à Cologne, les pots à boire en grès, et les transporte seulement dans le royaume d'Angeterre et les veule, —qu'il plaise à Votre Majestè garantir audit sieur Simpson plein pouvoir et seule licence pour pouvoir et masplerer et nitro-duire dans ce royaume les mêmes ou tout à fait pareils poté à boire; et ledit sieur Simpson pout vous assurer que cela ue sera préjudiciable à aucun sujet de Votre Majesté, mais qu'il les approvisionmera abondamment, qu'il leur vendra à uu prix aussi raisonuable que les autres out vendu jusqu'iei.

Il s'engage aussi à doubler les droits de douane payés jusqu'ici dans les meilleures années.

Il veut aussi introduire la fabrication de ces pots dans quelques villes en décadence de ce royaume, et de la sorte plusieurs centaines de pauvres gens auraient de l'ouvrage.

#### TYPES DE COMPOSITIONS EMPLOYÉES DANS LE STAFFORDSHIRE.

L'aucienne faïence fabriquée par Josiah Wedgwood sous le nom de *cream colour* et imitée sur le continent sous celui de terre de pipe se composait dans les limites suivantes.

#### PATE

| Argile plastique |  |  | 75 | а | 85 |
|------------------|--|--|----|---|----|
| Silex ou sable . |  |  | 25 | à | 45 |

| Vernis nº 1.                                                    | Vernis no 2.                                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sable quartzeux 30 à 40<br>Carbonate de soude . 15 à 20 fritté. | Pegmatite 20 à 30 }<br>Silex ou sable 25 à 45 }fritté. |
| Nitre 2 a 5)                                                    | Cristal (tessons) 10 à 5                               |
| Minium 35 à 45                                                  | Minium ou équiva-<br>lent de blanc de<br>plomb 45 à 40 |

La faience fine anglaise, actuelle, que l'on peut désigner sous le nom de feldspathique, rentre dans l'un ou l'autre des types dont nous allons donner la composition-limite.

#### Pour faience fine ordinaire.

## PATE A.

| Argile plastique       | Haute    |        | Densité.<br>24 on | ces à la ninte   | 1                                                 |
|------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Kaolin                 |          |        | 26                | nces à la pinte. | Pour les den-                                     |
| Silex ou flint         |          |        | 32                | ъ                | Pour les den-<br>sités (voir p. 60,<br>61 et 62). |
| Pegmatite ou feldspath |          |        | 32                | 13<br>26         | )                                                 |
|                        |          | PATE   | В.                |                  |                                                   |
| Arg                    | ile plas | stique |                   | 30 à 25          |                                                   |
| Kao                    | liu      |        |                   | 30               |                                                   |

Silex ou flint.' . . . .

Pegmatite ou feldspath . 45 à 20

25

Voici deux glaçures qui s'appliquent indistinctement sur l'une ou sur l'autre de ces pâtes.

|         |     |    |    |     |      |     | F | ritte nº 1. | Fritte n | 2. |
|---------|-----|----|----|-----|------|-----|---|-------------|----------|----|
| Borax   |     |    |    |     |      |     |   | 30          | 30       |    |
| Kaolin  |     |    |    |     |      |     |   | 5           | 10       |    |
| Carbon  | ate | de | ch | au: | χ.   |     |   | 20          | 45       |    |
| Feldspa | th  | ou | pe | gm  | atil | le. |   | 30          | 16       |    |
| Silex.  |     |    |    |     |      |     |   | 13          | 30       |    |
|         |     |    |    |     |      |     |   | 100         | 100      |    |

Quelle que soit celle de ces deux frittes dont on fasse usage, on compose définitivement la glaçure comme suit :

| Fritte . |      |      |     |    |     |     |    |    |      |    |    |     |     |    | 50 |
|----------|------|------|-----|----|-----|-----|----|----|------|----|----|-----|-----|----|----|
| Feldspat | hо   | uр   | rgn | mt | ite |     |    |    |      |    |    |     |     |    | 25 |
| Carbona  | te o | le i | olo | ab | οŧ  | son | έq | ui | rate | nt | en | mig | oiu | m. | 25 |

En ajoutant 5 p. c. de baryte à la composition de la fritte n° 1 , elle peut servir à former un vernis sans plomb, comme suit :

| Fritte nº 1 barytee    |    |  | 80  |
|------------------------|----|--|-----|
| Kaolin                 |    |  | 45  |
| Feldspath ou pegmatite | ٥. |  | 5   |
|                        |    |  | 100 |

### COMPOSITION POUR GRANITE OU DEMI-PORCELAINE.

|          |      |     |     |     |    | 1 | Hanten | r.    | Densi  | lté.   |      |                                                                                     |
|----------|------|-----|-----|-----|----|---|--------|-------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Argile p | asi  | iqu | ie. |     |    |   | 44 p   | ouces | a 24 c | onces. | 40 1 | Ournel on annului o                                                                 |
| Kaolin.  |      |     |     |     |    |   | 41     |       | 26     |        | 50   | ic feldspath de Ni-                                                                 |
| Silex .  |      |     |     |     |    |   | 7      |       | 32     |        | 28 € | Quant on emploie<br>ic feldspath de Ni-<br>velles, il faut aug-<br>menter un peu la |
| Pegmati  | te e | u f | etd | spa | th |   | 5      |       | 32     |        | 22   | dose.                                                                               |

#### DIVERS VERNIS OU GLAÇURES POUR CES PATES.

|          |      |    |    |   |    |  | Fr | itte nº | 1. Fri  | tte m 2. | Fritt | en• 3.                              |
|----------|------|----|----|---|----|--|----|---------|---------|----------|-------|-------------------------------------|
| Borax.   |      |    |    |   |    |  |    | 35      |         | 32       | 35    | 1                                   |
| Feldspot | h    |    |    |   |    |  |    | 18      |         | 30       | 23    | 1                                   |
| Carbona  | te c | le | ch | a | ıχ |  |    | 17      |         | 10       | 18    | 1                                   |
| Silex ou | flit | ıt |    |   |    |  |    | 19      |         | 20       | 25    | Aveclégère doss<br>d'oxyde de cubal |
| Kaolin   |      |    |    |   |    |  |    | 6       |         | 5        |       | teinte bleutre,                     |
| Soude.   |      |    |    |   |    |  |    | 5       | polasse | 3        |       | 1                                   |
|          |      |    |    |   |    |  |    | 100     | -       | 100      | 100   | 1                                   |

Moyennement le vernis est définitivement composé comme suit :

| Fritte  |     |    |     |    |     |  | 40  |
|---------|-----|----|-----|----|-----|--|-----|
| Carbon  | ate | de | ple | ml | ) . |  | 20  |
| Feldspa | ıth |    |     |    |     |  | 25  |
| Silex.  |     |    |     |    |     |  | 45  |
|         |     |    |     |    |     |  | 100 |

Parfois on ajoute à ces vernis une petite quantité d'oxyde d'étain pour donner un peu d'opacité.

Pour les bleus d'impression flawings, on peut les former en mélangeaut :

| Oxyde de Cobalt   |  | 34 | à | 60 |
|-------------------|--|----|---|----|
| Sulfate de baryte |  | 9  | à | 12 |
| Craie             |  | 9  | à | 12 |
| Sulfate de chaux  |  | 9  | ä | 12 |
| Oxyde de zinc .   |  | 13 | á | 30 |

Des mélanges de feldspath, de sable et de borax, ou bien encore de sable, de borax et de minium, peuvent aussi servir de fondants pour l'oxyde de cobalt.

Voici une série de compositions applicables, selon M. Salvetat, à la peinture des majoliques et autres produits de l'espèce :

|                      |  | Bleu. | Vert. | Brun. | Jaune. |
|----------------------|--|-------|-------|-------|--------|
| Sable ou feldspath . |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000  |
| Minium               |  | 4,500 | 4,300 | 4,500 | 4,500  |
| Borate de chaux      |  | 300   | 500   | 500   | 500    |
| Oxyde de cobalt      |  | 50    |       |       |        |
| Oxyde de cuivre      |  |       | 300   |       |        |
| Oxyde de fer         |  |       |       | 200   |        |
| Chromate de potasse  |  |       |       |       | 25     |

#### EXPLICATION DES FIGURES.

- Fig. 4. Coupe des terrains à l'une des exploitations d'argile plastique à Wareham (Dorsetshire).
- Fig. 2. Patouillard à axe horizontal. Élévation verticale, la partie antérieure de l'enveloppe étant supposée enlevée.
- Fig. 3. Coupe suivant AB de fig. 2.

On voit par ees deux dessius que l'appareil se compose d'un arbre borizontal en fer de 2º50 environ de longueur, supporté par deux coussinets CC et portant à l'une de ses extrémités D un engrenage L de 1º25 de d'amètre qui sert à lui comnumiquer le mouvement.

Intérieurement aux deux conssinets, trois plateaux en fonte E, F, G de 1<sup>44</sup>23 de diamètre ont été calés sur cet axe. Ces plateaux portent chacun à leur circonférence six échancrures destinées à recevoir et à maintenir six pières H. Il parallèles à l'axe.

Chaeune de celles-ci porte à des distances égales, six ouvertures carrées dans lesquelles viennent s'engager les bras en hois I, dirigés dans le sens des rayons des plateaux.

Ces bras, qui sont au nombre de 36, et qui s'étendent à 95 centimètres de l'axe, sont maintenus en place au moyen de clefs ou de coins en bois KK qui les pressent, perpendiculairement à leur longueur, en traversant lespièces HH.

Enfin la partie de ce système intérieure aux coussinets est logée dans une caisse fixe, circulaire, en bois, de 2 mètres environ de longueur et de 1°80 de diamètre.

Un intervalle de trois centimètres destiné à faciliter le jeu de l'appareil a été ménagé entre les bras I et l'enveloppe circulaire, ainsi qu'entre les extrémités des pièces horizontales H et les fonds de cette enveloppe.

La fig. 3 indique la partie NN de l'enveloppe circulaire, qui est mobile et qui peut être ôtée au besoin pour visiter l'appareil, ainsi que la trémie M, par laquelle a lieu le chargement.

Fig. 4. Coupe verticale d'un moulin à blocs anglais.

Fig. 5. Projection horizontale.

A. enveloppe métallique.

B.B. Poutrelles en fer supportant la cuve.

C.C. Pièces de bois servant à pousser les blocs HH.

Les rainures K,K, dans lesquelles passent les boulons qui relient ces pièces aux bras du moulin, permettent de les descendre au fur et à mesure de l'usure du pavement.

R,R, joints boulonnés à l'aide desquels les quatre bras sont réunis autour de l'axe P.

On voit en F,G, la courbure des bras dans le sens vertical, et en RS celle dans le sens horizontal.

MM. Cercle en fer fixé à l'extrémité des bras pour empêcher les blocs d'arriver contre la cuve.

7ig. 6. Disposition générale d'un moulin à faïence dans le Staffordshire.

A. Cylindre à vapeur de la machine motrice.

BB. Balancier de cette machine.

CC. Volant.

FF. Chandières.

D. Roue ou pignon moteur.

EE. Grands engreanges commandés par ce pignon et communiquant lour mouvement aux arbres de couche GG qui passent sous les cuves HH. Au moyen des roues d'angles calées d'une part sur les axes des cuves, et d'autre part sur les arbres GG, ceux-ei font mouvoir les bras des cuves et conséquemment les muelles ou bloes qui se trouvent devant checun d'eux.

- 11. Cuves d'un plus petit diamètre pour les vernis, etc.
- MM. Patouillards pour délayer et décanter les matières broyées.
- K. Monte-charge mû par la machine pour élever les wagons au niveau des cuves.
- LL. Chemin de fer pour conduire près des cuves les substances à broyer.
- PP. Fours à caleiner les silex.

NN. Cylindres broyeurs pour concasser les silex après leur calcination. Ces cylindres servent aussi pour diviser les pegmatites avant leur entrée dans les eures.

RR. Four pour la préparation des frittes à vernis.
ZX. Grue pour placer les meules ou blocs dans les quatre grandes euves, et pour les en retirer.

Fig. 7. Coupe verticale d'un nouveau moulin à blocs, à mouvement supérieur et à cuve annulaire.

Fig. 8. Projection horizontale de ce moulin.

 A, A. Parois extérieures des deux grandes cuves de 7 mètres environ de diamètre que comprend l'appareil.
 BB. Paroi intérieure limitant la partie centrale de 3°50 de diamètre qui ne sert pas au brovage.

CC. Colonnes en fonte fixees verticalement au centre de chaque cuve pour supporter les conssines. L. et pour servir d'axe ou de tourillon aux colliers en foute D, D, de 1 mètre environ de hauteur, auxquels sout fixés les huit bras E de chaque euve. Ces bras formés de poutrelles en fer, courbés à leur extrémités, comme on le voit en EE sur la fig. 7, sont reliés entre eux par les cercles W,W, etc., consolidés par les armatures T et Z, ainsi que par le cercle fixé à leur extrémité pour retenir les blocs en place.

H,H, Engrenage en plusieurs pièces, de trois mètres de diamètre, fixés horizontalement sur les bras, concentriquement à l'axe et servant à les faire mouvoir.

K,K. Pignons calés sur l'arbre moteur pour commander les engrenages H.

Chacun de ces pignons pouvant être reculé facilement sur cet arbre, le mouvement des bras de l'une ou de l'autre cuve peut être arrêté à volouté.

N,N et L,L, supports de l'arbre moteur.

Cet arbre porte à son milieu deux manivelles OO, réunies à leur extrémité par un tourillon, auquel vient s'adapter la bielle P de la machine qui met le système en mouvement. Par cette disposition, l'une ou l'autre des deux manivelles peut être rendue libre et alors la machine ne travaille plus que d'un seul côté.

S, S. Blocs broyeurs.

V, V. Volants de la machine.

Fig. 9. Projection verticale d'une paire de cylindres broyeurs,

Fig. 10. Coupe suivant AA de figure 9.

B.B. Axes en fer de 7 centimètres de côté sur lesquels sont emmanchées des rondelles SS, en fonte, de 25 centimètres environ de diamètre sur 5 centimètres d'épaisseur. Chacune de ces rondelles porte, à sa circonférence, une douzaine de grosses pointes arrondies, et chaque cylindre comprend douze de ces rondelles. Comme celles-ci ne sont pas serrées les unes contre les autres ni contre l'axe, elles peuvent légèrement s'incliner au besoin. Elles sont en outre placées de manière que les dents de l'une d'entre elles soient vis-à-vis des creux de celle qui lui est contiguié.

- R.R. Coussinets qui maintiennent les cylindres en place.
- T, T. Engrenages servant à communiquer le mouvement au système.
- Chacun des cylindres est armé d'un engrenage semblable, et chacun de ceux-ci est en communication avec le moteur.
- Fig. 11. Moulin à couleur écossais. Projection horizontale des huit cuves et de la roue motrice.
- Fig. 12. Coupe verticale de l'une des cuves.
- Fig. 13. Coupe horizontale.
  - AB. Engrenage horizontal de 1°50 de diamètre placé sous le plancher et servant à communiquer le mouvement aux huit petites cuves C, C qui l'entouren 1,
  - D, D. Petits engrenages calés sur l'arbre de chaque cuve et communiquant avec la roue motrice.
  - EE. Sol ou plancher de l'atelier.
  - H. Meule ou bloc en silex (chert) dont deux des trois faces verticales sont dirigées suivant les rayons de la cuve; et la troisième, de forme circulaire, occupe les <sup>2</sup>/<sub>5</sub> du pourtour de cette cuve.
    - P. Pavement de la cuve en silex. R. R. Bras en T du moulin.
- Fig. 44. Four à silex. Coupe verticale.
  - AA. Cheruinée.
    - P. Porte de chargement.
    - B. Grille pour retenir les silex et pour allumer le feu. R. Porte pour soigner les premiers feux. C'est par
  - l'ouverture B que sortent les silex après cuisson et lorsque l'on ôte la grille,
- Fig. 15. Tamis sur glaces. Vue de côté.
- Fig. 15 a. Tamis sur glaces. Projection horizontale d'un jeu
- Fig. 45 b. Coupe verticale, suivant ZX de fig. 45 a.
  - AA. Caisse sur et dans laquelle a lieu le tamisage.
  - B,B. Tamis muds en soie avec cercle ou enveloppe en hois.

- D, D, E, E. Deux plaques en cristal ou en verre sur lesquelles glisse chaque tamis. C, C. Canal pour conduire la barbotine au-dessus
- des tamis.
- H,H. Arbre moteur commandé par la poulie K. Cet arbre porte deux manivelles et un coude pour mouvoir les trois tringles GG, auxquelles elles communiquent un mouvement de va-et-vient que celles-ci transmettent aux tamis à l'aide des crochets plats on poignées FF.
- PP. Poignées communiquant avec les crochets F au moven de petites cordes qui passent au-dessus du canal CC; quand on veut arrêter un tamis pour le nettoyer, il suffit d'abaisser légèrement la poignée P. De cette façon le crochet F est dégagé du cercle du tamis et celui-ci est libre.
- S, S. Six ouvertures d'un centimètre environ de diamètre percées à peu de distance l'une de l'autre daus le fond du canal au-dessus de chaque tamis pour l'admission de la barbotine.
- RR. Soupapes horizontales en hois servant à houcher au besoin les ouvertures S. S.
- La fig. 15, tracée à une échelle moitié de celle qui a servi pour les fig. 45 a et 45 b, montre le système complet. On voit que la barbotine passe par trois jeux semblables, c'est-à-dire par trois tamis avant d'être sonmise au raffermissage.
- Fig. 16. Tamis suspendu. Projection horizontale d'un jeu. Fig. 16 a. Coupe verticale, suivant MN de fig. 16.
  - AA. Caisse dans laquelle a lieu le tamisage.
  - BB. Tamis ronds en soie montés sur cercles en bois. - Quatre de ces tamis sont placés à côté l'un de l'autre et serrés dans un châssis rectangulaire en bois ou en zinc.
  - DE, DE. Quatre triangles ou lattes en zinc ou en hois destinés à suspendre le châssis DD avec les quatre

tamis anx deux tourillons EE autour desquels le système pent osciller.

- HH. Arbre moteur portant une petite manivelle à chacune de ses extrémités. Un mouvement de rotation est communiqué à cet arbre au moyen de la poulie K
- GG. Deux triangles de 4 mètres environ de longueur, destinés à faire osciller le châssis et les quatre tamis qu'il renferme.
  - C. C. Canal pour amener la barbotine aux tamis.
- La barbotine passe par deux et quelquefois par trois séries semblables avant d'aller aux appareils de dessiccation.

Lorsqu'on fait usage de tringles DE, DE en bois, il arrive parfois qu'elles sont clouées ou fixées à leur partie supérieure. Leur élasticité vient alors en aide et le travail en est meilleur.

- Fig. 47. Tamis à mouvement circulaire de va-et-vient. Élévation verticale.
- Fig. 18. Plan du tamis.

AB. Arbre moteur à mouvement rotatif.

B. Petite manivelle, de 3 centimètres environ de longueur, commandant la hielle BC.

HC. Manivelle de huit à dix centimètres à laquelle la bielle BC fait décrire l'angle EF.

Cette manivelle est fixée à la partie supérieure d'un axe vertical HD, pouvant recevoir un mouvement de rotation et portant à sa partie inférieure un châssis à quatre branches dans lequel se loge un tamis circulaire ordinaire T, qui participe ainsi au mouvement circulaire de va-et-vient de la manivelle.

- Fig. 49. Nouveau joint pour la presse à compartiments (fig. 24). Coupe transversale.
- Fig. 20. Coupe suivant MNOP de fig. 49.

Les tuyaux GG., amenant la barbotine au-dessus des compartiments fig. 49, portent vis-à-vis du milieu tle chaeun de ceux-ci un bout de tuyau HH, avec robinet, auquet il daut réunir d'une manière bien étanche le petit morceau de tuyau quo porte chaque sae et qui sort à la partie ceutrale et supérieure des compartiments.

Le joint représenté fig. 19 et fig. 20 est destiné à cet usage. Le cété T porte à sa circonférence un relord V, V, dont deux quarts opposés ont élé etalevis, taudis que les deux quarts restants ont le plan de leurs fice inférieure incliné sur l'axe de toyan ou disposihélicoidalement. D'autre part l'extrémité S du deuxième tuyan porteu nélargisement avec rélord intérieur V, Y, à sa partie inférieure.

Le disanète intérieur de ce rebord étant égal an disanète extèreur du 1133 ur 7 et de plus deux quarts opposés ayant aussi été enlevés, il s'emusit qu'en appliquant les deux tuyaux l'un contre l'autre, de manière que les pleins du rebord Y Y passent par les vides de celui V V, et en tournant enssite, au maximum, 4/8 de tour, on peut server le joint et comprimer au dervour voule les roudelles de cuir interposées entre les deux tuyaux.

Fig. 21. Presse Needham et Kite, pour raffermir les pâtes. Elévation de l'appareil.

Fig. 22. Portion d'un demi-compartiment de fig. 19, vue de face.
Fig. 23. Deux compartiments de fig. 21.

Coupe transversale.

Fig. 23 bis. Coupe horizontale suivant ZX de fig. 21.

RR. 24 compartiments verticaux, réunis et serrés l'un contre l'autre, fig. 21.

EE. Pompe à piston plongeur servant à amener la barbotine dans les tuyaux FF et GG et à la refouler et presser dans les compartiments, quand on ouvre les communications II, II. La course de cette pompe est variable, ou la diminue vers la fin de fopération.

A,A. Châssis en chêne qui entoure la table à rai-

nures pour formor les demi compartiments.

BB. Rainures, carrées, parallèles, contre lesquelles s'applique la pièce d'étoffe formant sac. — Elles sont verticales lorsque la presse fonctionne, et c'est par leurs angles que s'écoule l'eau sortant des pâtes.

Les fig. 23 et 23 bis montrent leur profondeur.

Fig. 24. Pétrisseur conique. — Élévation verticale.

Fig. 25. Vue du pétrisseur par dessus.

AA. Enveloppe conique en fonte ou en tôle.

AB. partie inférieure fixée en BB au moyen de boulons. Cette partie peut être remplacée à volonté par une autre d'ouverture différente.

CC. Arbre moteur vertical.

DD. Noyau conique em fonte faté concentriquement à la partie inférieure de l'arbre moteur. Ce noyau est en deux pièces reunies à leur partie inférieure au moyen d'une frette ou anneau en fer et à leur partie supérieure par des boulons. C'est sur ce noyau que sont facées les couteaux suivant une ligne hélicoidale et à des distances de plus en plus rapprochées en descendant.

EE. Couteaux en fer ou en acier à section transversale en losange très-allongé.

Comme on le voit fig. 25, ces conteaux passent à un centimètre et même moins de l'enveloppe.

III. Croisillon en fonte servant à supporter l'axe au-dessus du cône. Cet axe est en outre maintenu dans un collier à sa partie sapérieure où il porte l'engrenage moteur.

SS. Collier destiné à empêcher l'axe de remonter pendant le travail.

Fig. 23 bis. Pétrisseur anglais. Vue latérale (la moitié antérieure du cylindre étant enlevée).

Fig. 25 ter. Vue par-dessus de fig. 25 bis (partie inférieure à la ligne MN).

AA. Enveloppe cylindrique en tôle formée de

deux moitiés réunies verticalement par des boulons. CG. Ave en fer portant les couteaux D, D. Geux-ci

sont disposés comme il a été dit pour la fig. 25.

EE. Ouverture carrée pour la sortie de la pâte.

HH. Eugrenages moteurs.

Fig. 25 A. Pétrisseur pour pâte molle. — Conpe horizontale par le milieu de la hauteur.

> C'est la disposition en usage, à Boom près d'Anvers, pour préparer les pâtes pour tuiles, pannes, etc.

BB. Caisse ou enveloppe carrée, formée de quatre plaques d'ardoise ou de calcaire boulonnées ensembles. 
C. Axe en fer portant sur la hauteur de l'enveloppe des bras D. D. D, auxquels sont attachés les couteaux. 
— Ceux-ci, au nombre de cinq sur chaque bras, ont

5 centimètres de largeur sur 10 de longueur et sont inclinés assez fortement sur l'axe.

Fig. 26. Tour à ébancher anglais, mû par machine.

AA. Chassis eu fonte servant à soutenir l'appareil. BB. Axe du tour.

G. Tête du tour.

G. Lete du sour.

D. D. Plateau moteur vertical, légèrement concave. EE. Petit arbre de couche portant à l'une de ses extrémités le susdit plateau, et à l'autre la poulie G qui reçoit son mouvement de la machine, à l'aide d'une courroie.

H. Rouleau de friction servant à mouvoir le tour. Ce rouleau est mobile de haut en bas le long de l'axe du tour au moyen du levier RR. Celui-ci a son point d'appui en L et porte à son extrémité opposée un contre-poids S, pour équilibrer le rouleau.

Fig. 27. Tour anglais à mouler, mû par machine.

Quant au mécanisme moteur, ce tour est disposé exactement comme le précédent. La disposition générale de l'appareil est seule changée. L'on voit en M l'étrier dans lequel l'ouvrier place son pied pour élever ou abaisser le rouleau HH, le long de l'arbre du tour; e'est-à-dire pour diminuer ou augmenter la vitesse de celui-ci.

Fig. 28. Tour Maling, de Neweastle-on-Tyne. — Vue de face. Fig. 28 bis. Vue de côté.

AA. Arbre moteur placé horizontalement sous la table à laquelle sont attachés les tours.

BCD. Tour.

 D. Plateau en fonte pouvant glisser verticalement le loug de l'axe du tour.

EE. Côtes ou nervures destinées à empécher le plateau de tourner dans le sens horizontal sans entraîner le tour avec lui.

FF. Rouleau moteur calé sur l'arbre AA. Il agit par frietion sur le plateau D qui presse de tout son poids sur la circonférence.

Pour que le mouvement soit bieu doux, ce rouleau est formé de rondelles ou de cercles de carton R, serrés l'un contre l'autre, par les plaques métalliques FF.

L. Pédale destinée à soulever le plateau D, soit légérement pour ralentir le mouvement, soit tout à fait pour arrêter le tour.

Cette pédale, qui a son mouvement de rotation autour du point K, agit sur le plateau D à l'aide des deux petits rouleaux IIII.

Fig. 29. Estèque mécanique à tige verticale. — Elévation.

 A. Estèque appliquée à la partie inférieure de la tige BB.

 D. Contre-poids pour faciliter le jeu vertical de cette tire.

C. Poignee à levier servant à manœuvrer la tige B et conséquemment le calibre.

Comme on le voit par le dessin, l'axe de la tige B est placé un peu excentriquement par rapport à l'axe du tour.

LL. Axe du tour.

MM. Moule en plâtre fixé sur la tête du tour.

La moitié antérieure de ce moule a été enlevée pour montrer la pièce en fabrication.

PP. Plateau formant la tête du tour.

G, II. Deux des quatre supports servant à retenir les moules sur le plateau.

IK. Bonlon à manivelle taraudé dans le support II, et dont la tête presse contre le moule au moyen d'une partie 1, légèrement élastique.

NN. Poulie horizontale déstinée à transmettre le mouvement de la machine au tour, à l'aide de la conrroie SS.

Un collier d'embrayage T, mû de haut en bas au moyen d'un levier à pédale V, sert à rendre la poulie NN libre sur l'axe du tour et à arrêter ainsi ce dernier.

Fig. 30. Estèque mécanique à levier. — Elévation verticale.

AA. Levier horizontal, double dans sa partie centrale pour livrer passage à la colonne II, à laquelle il est suspendu à l'aide de deux tourillons LL.

M. Vis pénétrant dans la colonne II et servant à monter et à descendre la pièce à laquelle les tourillons LL sont fixés.

N. Manivelle terminée par une poignée O qui sert à nuanœuvrer la vis M.

BB. Second levier à fourche disposé à la partie antérieure du premier, et pouvant basculer autour de deux tourillous C. C., qui le maiutiennent en place. L'amplitude des oscillations qu'il peut ainsi derrire est finitée par les deux vis II, II, établies à chaque extrémité de la petite traverse que porte le levier B immédiatement au-dessus de la pièce qui le supporte. Ce levier est terminé à sa partie supérieure par une poignée B, qui sert à le faire basculer pour une poignée B, qui sert à le faire basculer pour abaisser ou remonter l'estéque. Pour faciliter ce mouvement d'ascension ou de descente, le levier A porte à sa partie postèrieure un contre-poids P.

S. Estèque ou calibre fixé à la partie inférieure du levier BB. Par suite de sa convexité, cette pièce ne peut, dans certains cas, entrer dans le vase en fabrication ou dans le moule VV, qu'à la faveur du mouvement de bascule du levier B, combiné avec le mouvement circulaire que décrit le point C du grand levier pendant sa descente.

La même chose peut se répéter pour la sortie de ce calibre.

EF. Anneau en plomb coulé à la partie supérieure de la tête du tour XX.

O. Petit taquet ou épaulement à vis pour limiter le mouvement de bascule du levier AA.

On peut ainsi déterminer à volonté la distance à laquelle la partie inférieure du calibre peut approcher du fond du moule.

YY. Axe du tour.

K. Rouleau servant à mouvoir cet axe au moyen d'une courroie qui passe sur la poulie GG, laquelle est calée sur l'arbre moteur T.

ZZ. Volant en fonte fixé à la partie inférieure de l'arbre Y.

Fig. 31. Moule en plâtre d'une seule pièce.

Coupe verticale par l'axe.

CDE représente le contour intérieur.

On voit que pour permettre la sortie de la pièce il a fallu lui donner une trop forte épaisseur à l'ouverture.

- Cet excès de pâte est enlevé ensuite au tournassage.

Fig. 32. Moule en trois pièces.

Coupe verticale par l'axe.

NN. Partie annulaire, légèrement conique extérieurement. Elle est en deux pièces et s'eulève en même temps que l'objet lorsqu'il s'agit de formes évasées, à l'ouverture, comme c'est le cas fig. 32.

Fig. 33. Four à plâtre, coupe horizontale suivant AB de fig. 34.

Fig. 34. Coupe verticale suivant CDEF de fig. 33.

SS. Sole du four legèrement elliptique.

K. Porte pour le chargement et le déchargement.

IIH, Grille ou foyer du four.

LL. Espèce de pont en maçonnerie séparant latéralement le foyer de la sole.

M. Ouverture du canal montant qui communique à la cheminée N.

Deux registres en tôle sont établis dans ce canal.

Fig. 35. Portes et partio antérieure du séchoir représenté fig. 36 et 37.

Fig. 36. Séchoir à étagère mobile verticale.

Coupe horizontale suivant MM de fig. 37.

Fig. 37. Coupe suivant NN de fig. 35.

PP. Moyeu en fonte portant 24 bras D également en fonte. Cette pièce est calée sur un axe vertical EE, qui permet de lui communiquer un mouvement de rotation.

TT. Pièce en bois de 2 mètres environ de hauteur, s'élevant verticalement à l'extrémité de chaque bras.

C'est le long de ces montants que se trouvent fixées horizontalement, à la distance voulue, des petites lattes II..., destinées à supporter les moules LL.

IIII. Pièces de bois horizontales fixées aux deux extrémités des montants dont il vient d'étre question, afin de les maintenir en place et de consolider le système.

FF. Manchon fixé à la partie supérieure de l'axe E, pour servir de point d'attache aux petites armatures eu fer G, qui reuforceut l'extrémité de chaque bras.

A. Porte à contre-poids (fig. 35) servant à fermer la moitié de l'ouverture de service RR, pendant que l'autre moitié reste ouverte pour le travail.

B. Porte suspendue à une glissière en fer et pouvant, au besoin, fermer l'ouverture RR.

CC. Emplacement du foyer pour le chauffage de l'appareil. VWX. Carneaux livrant passage aux produits de la combustion, inférieurement au plancher de la chambre ZZ, dans laquelle est établi l'appareil.

Fig. 38. Séchoir à étagère mobile horizontale. Coupe verticale suivant SS de la figure 39.

Fig. 39. Vue antérieure du séchoir fig. 38.

B. Axe en fer de 3º50 de longueur, établi horizontalement sur deux conssinets placés à ses extrémités.

C. C. Deux roues en foute à 4 bras, chaeuue de 2 mêtres de diamètre, calées à 2 mêtres envirou l'une de l'autre sur l'arbre ei-dessus. Ces roues sont reliées par quatre barres horizontales ZZ. Intermédiairement à ces barres, elles portent huit chevilles en fer M. fixèes à la face intérieure des iantes.

E. E. Vingt planches de 2 mètres de longueur, portant à chaeune de leurs extrémités un crochet VV, au moyen duquel elles sont suspendues aux chevilles et aux harresen fer, de manière à se maintenir horizontalement pendant le mouvement de rotation de l'appareil.

NN. Monles placés sur ces planches.

AB. Porte de service dont la moitié de la longueur

seulement est ouverte à la fois, T,T. Carneaux on conduits de chaleur pour l'échauf-

fement de la chambre qui contient l'appareil. Fig. 40. Four droit circulaire du Staffordshire.

Coupe verticale suivant NN de la fig. 41.

Fig. 11. Coupe horizontale suivant HEGL de la fig. 40. SS. Hole ou enveloppe extérieure du four.

'A, A. Cheminée surmontant les alandiers à l'intérieur du four. Ces cheminées sont rectangulaires et ont lesangles arrondis. Nons avons employ è celles de formo semi-circulaire A'A, fig. 41, construites avec des briques disposées comme celles de la fig. 48.

XX. Grille ou fover.

Y. Maçonnerie à claires voies pour retenir le charbon dans le foyer. VV. Portes de chargement des foyers; elles ne servent qu'au commencement et à la fin de la cuisson, hors de là la charge de combustible frais les remplace.

K. Ouverture centrale percée dans le dôme, pour donner issue aux produits de la combustion.

TT. Ouvertures plus petites et inférieures destinces au même usage.

GE. Ouverture centrale du pavenient, por laquelle passent les flammes qui au lieu de suivre les cheatinées A, parcourent les earneaux inférieurs au pavement.

PP. Ouvertures ou visières pour suivre la marche du travail.

RR. Second rang d'ouvertures placées supérieurement et destinées au même usage.

ZZ et WW (fig. 41). Carneaux circulaires et rectilignes destinés à conduire la flamme sous le pavement.

Fig. \$2. Four à grès à une seule cheminée pour produits refractaires, etc.

Coupe verticale passant par l'axe.

Fig. 43. Coupe horizontale suivant DEKL de fig. 12.

BB. Enveloppe circulaire en briques de 2 mêtres environ de hauteur pour prévenir les courants d'air.

N. N. Huit ou dix foyers on alandiers.

IIII. Cloison mince en briques élevée dans l'interienr du four, à une très-petite distance de la paroi.

Il existe ainsi entre celle-ci et cette cloison, un espace auntilaire de 10 à 43 centimètres de largeur formant cheminée et par lequel s'élèvent les produits de la combustion.

La marche de ces produits est indiquee (fig. 42) par les flèches 1,2,3,4,5,6,7.

 1,1. Sept chentinées verticales menagees dans la pacoi du four contre les alandiers.

Ces cheminées, au moyen des carneaux RR couchés

sur le dôme du four, se réunissent à une chemines centrale GG.

S. Ouverture némagée au centre du pavement et par laquelle sortent les produits de la combustion pour se diriger vers les cheminées latérales, par les carneaux Y, inférieurs au pavement.

P. Porte du four. Après le resuplissage de celui-ci, l'ouverture ménagée dans la maçonnerie IIII est maçonnée ainsi que la porte.

Z. Ouverture pratiquée dans le dôme pour l'admission de la lumière pendant le chargement et au besoin pour le refroidissement du four. Pendant la cuisson, cette ouverture est hermétiquement fermée par one plaque ent terre réfractaire: voir fig. 42.

V. Canal circulaire ménagé sons le pavement en face de la porte et destiné au chanffage de cette partie, où il n'existe pas de cheminée.

Dans certains cas on ne fait usage que de quatre cheminées, voir fig. 44 et 45, lesquelles sont alors symétriquement réparties autour de l'axe.

Fig. 41. Four à grès, à quatre cheminées.

Goupe verticale passant par l'axe. Fig. 4-i. Coupe horizontale soivant FF de fig. 44.

> Ce four présente, comme ou voit, la plus grande analogie avec le précèdent. Seulement par suite de la disposition des cheminées, il est d'une construction plus simple, plus durable et d'un entretien plus facile. Toutefois il convient de dire que ces avantages sont compensés dans le premier système par une moindre déperdition de calorique ou une economie de confasstible.

> Les différentes parties du four ayant éte indiquées par les mêmes lettres que sur le dessin précédent, l'explication de celui-ci peut s'appliquer au cas actuel.

Dispositions des cheminees :

 Quatre cheminées latérales de 5 à 6 mètres de hauteur sur un seul alignement vertical.

Comme le vide intérieur de ces cheminées est un peu plus large que dans le four précédent, on a dû épaissir la paroi du four dans laquelle elles se trouvent ménacées.

Fig. 46. Four à flamme intérieure renverse, que j'ai proposé et employé avec succès pour la cuisson des faiences fines depuis 1860.

Coupe verticale passant par l'axe.

Fig. 47. Coupe horizontale suivant WW de fig. 46.

Quoique la marche de ce four soit completement différente de celle du four représenté fig. 40, sa construction est expendant à peu près la même, et ce dernier peut être raueuie très-facilement au nouveau système, pissejul suffit en quelque sorte de le fermer à la partie supérieure et d'y établir la cheminée centrale CC.

CC. Cheminée centrale de 70 à 80 centiuètres de diamètre s'élevant verticalement à 1 mètre environ audessus du dôme.

AA. Quatre ouvertures ménagées à la partie inférieure de cette cheminée pour l'échappement des produits de la combustion.

BB. Quatre autres ouvertures plus petites destinées au même usage et se trouvant à un niveau un peu plus élevé.

DD. Espace annulaire menagé entre le pavement et la partie inférieure de la cheminée pour livrer passage à la petite partie de flamme admise sous le pavement.

 Quatre petites ouvertures destinées au même usage.

TT. Petites cheminées intérieures pour l'introduction des flammes dans le four. Pour économiser la place, ces cheminées sont semi-circulaires, comme on le voit fig. 47.

Fig. 47 bis. Four économique et fumivore.

Coupe verticale par l'axe.

Fig. 47 ter. Coupo horizontale suivant WXYZ de fig. 47 bis.

La disposition générale de ce four est la même que celle représentée fig. 46 et 47. Seulement ici la partic supérieure du hole ou enveloppe extérieure a été supprimée et les cheminées intérieures des divers alaudiers sout réunies dans l'espace annulaire formé par la cloison HII.

Les parties qui sont communes sur ces dessins et sur les deux précédents, ayant été indiquées par les mêmes lettres, il sera inutile de répeter la description qui s'y rattache.

Fig. 48. Portion de la cheminée centrale du four fig. 16. — Élévation verticale.

Fig. 49. Plan horizontal de fig. 48.

A.A. Briques circulaires portant au nilieu de leurfaces verticales de contact me rainure semi-cylindrique BB, en sorte qu'après la mise en place, il existe entre deux briques une ouverture cylindrique verticale de 2 d o entimètres de diamètre, que lon remplit ensuite avec de la pâte réfractaire bien tassée. Ges briques sont placées à joints reconverts, comme ou voit fig. 18.

Fig. 50. Pyromètre Boeh-Buschman

a. Vue de face. - b. Vue de côte.

Cet appareil, basé sur le retrait que preument les pôtes par la cuisson, se compose d'une pièce de bois EE bien dressée et portant, à sa partie inférieure, un petit rebord N, contre lequel s'élèvo une plaque metallique MMN, qui garnit cette partie de la pièce.

DBII. Levier ou aiguille coudée pour l'évaluation de la retraite subie par la pièce d'essai ou montre A, pendant son séjour au four.

Cette aiguille a son point de rotation en B, et c'est contre une pointe située vers l'extrémité D que s'applique un des petits côtés de la montre, le côté opposé étant appuyé contre le rebord N.

Le côté BH de l'aiguille étant, je suppese, dix fois plus grand que celui BD, les indications de celui-ciseront acernes dans la même proportion, en sorte que pour un racconreissement de 4 millimètre survenu dans la pièce A pendant son séjour au four, l'extremité Il marquer 4 centimètre sur l'échelle.

- D. Petit ressort pour presser légèrement l'aignille contre la montre.
- c. Montre A vue de face. Cette pièce est en pâte à faïence de composition bien fixe.
  - d. Montre vue de côté.
  - e. Coupe suivant RR de lig. c.
- z. Petits traits que le cuiseur trace sur la montre en cru, comme point de repère do la place où arrive la pointe D, après que la montre a été coupée avant sa mise au four, à la longueur voulue, pour amener l'aiguille II à zère.
- Cet instrument est très-pratique, et quoique les indications qu'il fournit n'offrent rien d'absolu, elles n'en sont pas moins fort utiles.
- Fig. 51. Plan de la grille et du chariot d'alimentation. Fig. 52. Foyer fumiyore de Limoges (système Mourot).
- Fig. 52. Foyer fun
  - AA. Barreaux en fonte, de forme ordinaire, espacés de 4 à 2 centimètres.
  - L'ensemble forme une grille horizontale au milieu de laquelle se trouve établi, vers la partie antérieure, une boite rectangulaire ou tremie BB, servant à l'admission du combustible.
  - Ce chariot, formé d'un fort chàssis en fonte ou en tôc, porte en son milieu une petite caisse E rectangalaire, de même dimension horizontale que la tremie BB et pouvaut contenir environ trois kilogrammes de houille. Le fond IIII de cette boite est mobile de haut en lass, de manière à venir affluerer avec le bord supé-

rieur de la caisse lorsque l'on appuie sur le levier LL.

Ce mouvement ascensionnel est opéré lorsque la caisse a été remplie de eharbon et le châssis poussé sous la grille, de manière que la charge se trouve exactement sous la trémie. De cette façon le eharbon est introduit dans le foyer par la partie inférieure et sans admission d'air.

Lorsque la eaisse est vide, si ou tire le chariot horizontalement en avant, la table en fonte DD ferme le fond de la trémie et retient le combustible dans le foyer tandis que la holte se trouve à découvert, il u'y a plus qu'à en abaisser le fond en relevant le levier et la la remplir pour recommencer une nouvelle elharge.

- Fig. 53. Four à fritte. Coupe verticale par un plan passant par EF de fig, 54.
- Fig. 54. Coupe horizontale suivant ABCD de fig. 54.
  - Le four dont il s'agit est, eumme on voit, un véritable four à réverbère.
    - S. Sole très-inclinée vers le foyer.
    - M. Foyer de même largeur que la sole.
    - PP. Cheminee.
    - K. Porte supérieure pour le chargement.
  - V. Porte pour la réparation du fuur. Elle est percee à son centre d'une petite ouverture ou visière, pour suivre la marche de l'opératiun.
  - R. Rigule en fonte pour l'écoulement de la fritte après sa fusion. Cette rigule est fixée dans la maçonnerie, et pendant le travail on en ferme l'unverture avec du ksolin inhibié d'esu.
- Fig. 55. Patouillards avec aimants, pour le nettoyage des verms, Coupe verticale suivant MNOP, de fig. 56.
- Fig. 56. Coupe horizontale suivant ZX, de fig. 53.
  - AA. Cuve verticale au centre de laquelle tourne un axe en bois BB, commandé par la poulie HII. Cet axe porte quatre bras ou châssis verticaux rectangulaires, dont il forme le quatrième côté.

EE. Jeux ou séries de 9 ou 10 aimants, placés l'un contre l'autre et serrés entre deux petites lattes en bois

Deux de ces séries sont suspendues horizontalement à chaque bras ou châssis du patonillard, en sorte qu'an total il y en a huit ou quatre-vingts aimants, qui toucnent dans la cuve au milieu du vernis liquide.

De cette façon, toutes les parties de celui-ci doiveut nécessairement venir en couttet avec les aimants, d'autant plus que le mouvement peut être prolongé aussi longtemps qu'il en est besoin.

La vitesse de rotation du système doit être faible et réglée, de manière à éviter le lavage ou la chute des parcelles ferrugincuses dejà adhérentes aux aimants.

Fig. 57. Moufles à dégraisser les biscuits imprimés.

Coupe verticale par le milieu.

A et B. Moufles de forme prismatique surmontées d'une voute cylindrique.

Deux et parfois quatre de ces moufles sont établies sons une graude cheminée HII.

- CD. Foyers; il y en a ordinairement trois sous chaque moufle. Pour comprendre leur disposition il suffit de jeter un coup d'œil sur la fig. 60, en tenant comptetoutefois qu'ei la flamme se dirige vers l'intérieur du hole, tandis que sur la fig. 57, c'est l'inverse qui a lieu.
- E. Ouverture dans la paroi ou hole pour juger de la marche des foyers. Une plaque mobile en tole, percée d'un trou de quelques centimètres de diamètre, est suspendue devant cette ouverture.
- Fig. 58. Divers modèles d'assemblages des plaques en terre réfractaires destinées à former la paroi intérieure des moufles.
  - A. Carreau primitivement employé et aujourd'hui abandonné. Il porte, sur ses deux longs cotés, une rainure semi-cylindrique que l'on remplit, lors du placement, avec de la pâte molle demi-réfractaire.

B. Plaque qui a été substituée à celle A. Elle porte, sur ses deux longs côtés, une rainure à mi-épaisseur de 3 à 4 centimètres de largeur.

C. Voussoirs pour la construction du dôme ou de la voîte de la moufle. Les deux longs côtés ont simplement été taillés suivant les joints de cette voûte.

Les mêmes plaques B et C servent également pour les moufles à dérors, fig. 59 et 60,

Fig. 59. Monfles à enire les peintures vitrifiables et les dorures. Compe verticale suivant la ligne PPQQ, de fig. 60. Fig. 60. Come horizontale suivant NNOO, de fig. 59.

> AMB. Trois moufles disposées extérieurement autour d'une large cheminée ou d'un hole IIII. à l'intérieur duquel sont établis tous les foyers servant pour ces moufles.

Parfois ces holes sout de forme circulaire, laquelle est cependant peu commode pour cet usage; probablement que daus ee cas ils avaient reçu primitivement une autre destination.

Porte pour le service des foyers à l'intérieur du hole.

 D. Cheminée générale pour les trois foyers de la moufle A.

C. Petite cheminée spéciale pour forcer une partie de la flammo du foyer, le plus éloigné de la porte de la moufle, à passer derrière la paroi postérieure entre les chicaues TT.

EE. Chemine pour les trois foyers de la moufle B. Cettecheminée est intérieure à la granule cheminée IIII. Cette disposition doit fournir un meilleur tirage que celle de la moufle A et pourtant on fait encrer assex frépenement usage de cette dernière. Il est vrai que l'on peut toujours augmenter le tirage à volonté en domant à cette cheminée D une section et une hauteur suffisante.

RRR. Foyers de la moufle B.

SS. Deux carneaux vis-à-vis de chaque foyer.

FY. Trous ou visières pour juger de la marche du feu.

WWW, Portes des moulles. Pendant la euisson elles sont murées et quelquefois fermées par d'épais battants en fonte.

- Fig. 64. Moitié de la porte supérieure d'un fover de four.
- Fig. 62. Coupe transversale suivant MN, de fig. 61.

Cotte pièce est formée d'un carreau en terre réfraire de 4 à 5 centimères d'épisseur, portant à son pourtour, dans une rainure ménagée à cet effet, un encadrement en fer obtenu par la réunion de deux eigereres CAD et CBD, hondomus estuemble. Ce qui la distingue de celle en usage sur le continent, éest que an lieu d'être carrée, elle est rectangulaire et n'a en largeur que la motifie de sa longneur. Il paraît que cetto simple modification lui perunet de résister beau-coup plus longlemps.

Le senl inconvénient, c'est qu'il faut alors deux pièces pour fermer un fover.

- Fig. 63. Supports pour la cuissou de la porcelaine au four à émail ou à vernis, vus par-dessus,
- Fig. 64. Vue de côté des supports représentés fig. 63.

E. Plateaux triangulaires à trois pieds, ABC; on en met ordinairement 5 ou 6 les uns sur les autres, comme on en voit deux dont l'inférieur porte une assiette, fig. 64. Les piles ainsi obtenues sont ensuite placées dans les eazettes.

Chaque support présente en relief, an utiliste de sa partie supérieure, une étoile triangulaire, EDGF, dont les rayons sont animés et à arbie vivo vers le hant. Cest sur ces arties, prohablement lavies a ser de la harbotime de siles, une repose par son pieda la pière, telle que tasse ou assiette, à supporter. Les points de contact des supports entre eux, écsi-à-dire le dissus et le dessuape haque pied, sont lavies de la même facou, MMM représente l'assiette que porte le plateau inferieur.

Pour les souroupes dont le puids et le diamètre sont moins grands, on emploie ordinairement des supports à peu près pleins on circulaires, afin de mieux préserver les pièces des poussières.

Pour diminuer autant que possible le poids de ces pièces, on les fait avec de la pâte réfractaire de première qualité et d'un degré de finesse un peu plus grand que relle destinée à la fabrication des cazettes,

## TABLE DES MATIÈRES.

| FRONTISPICE : CARTE DI' DISTRICT DES POTERIES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | Pages         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|
| PROMISEICE . CARLE DE MATERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |               |
| Avant-propos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | ٠    | . '           |
| Importance de la fabrication céramique                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | ٠    | . 3           |
| Ce qui a déterminé la publication de ce travail                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |               |
| Accueil recu dans les faïenceries anglaises                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      | . ib          |
| Description du district des poteries Staffordshire                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |               |
| Matières premières pour poteries, trouvées dans cette localite                                                                                                                                                                                                                                                                                | ė.       |      | . :           |
| Combustible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |               |
| Histoire de la céramique dans le Staffordshire                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | . it          |
| J. Wedgwood.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.       | ٠.   | , it          |
| Minton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      | . 1           |
| FABRICATION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |               |
| Matières premières employées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      | . 1           |
| Matières premières employées Différence entre les procédés anglais et belges                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      | . 4           |
| Matières premières employées Différence entre les procédés anglais et belges Emploi de pâtes et de matériaux anciens ou ayant subi la p                                                                                                                                                                                                       | <br>ouri | ritu | , 4<br>re, il |
| Matières premières employées Différence entre les procédés anglais et belges Emploi de pâtes et de matériaux anciens ou ayant subi la p Argile plastique du Dorsetshire                                                                                                                                                                       | ouri     |      | re. il        |
| Matières premières employées Différence entre les procédés anglais et belges Emploi de pâtes et de matériaux anciens ou ayant subi la p Argile plastique du Dorsetshire. Importance de son exploitation                                                                                                                                       | ouri     | ritu | re. il        |
| Matières premières employées Différence entre les procédés anglais et belges Emploi de pâtes et de matériaux anciens ou ayant subi la p Argile plastique du Dorsetshire Importance de son exploitation Argile plastique de provenances différentes                                                                                            | ouri     | ritu | re. il        |
| Matières premières employées Différence entre les procédés anglais et belges Emploi de pâtes et de matériaux anciens ou ayant subi la p Argile plastique du Dorsetshire Importance de son exploitation Argile plastique de provenances différentes Argile plastique belge                                                                     | ouri     | ritu | , 4           |
| Matières premières employées Différence entre les procédés anglais et belges Emploi de pâtes et de matériaux anciens ou ayant subi la p Argile plastique du Dorsetshire Importance de son exploitation Argile plastique de provenances différentes Argile plastique belge Argile à faiences fines de la France                                | ouri     | ritu | . 4           |
| Matières premières employées Différence entre les procédés anglais et belges Emploi de pâtes et de matériaux anciens ou ayant subi la p Argile plastique du Dorsetshire Importance de son exploitation Argile plastique de provenances différentes Argile plastique belge Argile à faiences fines de la France Argile d'Allsheim (Palatinat). | ouri     | ritu | re. il        |
| Matières premières employées Différence entre les procédés anglais et belges Emploi de pâtes et de matériaux anciens ou ayant subi la p Argile plastique du Dorsetshire Importance de son exploitation Argile plastique de provenances différentes Argile plastique belge Argile à fatences fines de la France Argile d'Albsheim (Palatinat). | ouri     | ritu | . 4           |
| Matières premières employées Différence entre les procédés anglais et belges Emploi de pâtes et de matériaux anciens ou ayant subi la p Argile plastique du Dorsetshire Importance de son exploitation Argile plastique de provenances différentes Argile plastique belge Argile à faiences fines de la France Argile d'Allsheim (Palatinat). | ouri     | ritu | . 4           |

|                                                        | Pages. |
|--------------------------------------------------------|--------|
|                                                        | . 25   |
|                                                        | . ib.  |
|                                                        | . 26   |
| Commerce des matières premières dans le Staffordshire  | . 27   |
| Transport de ces matières                              | . ib.  |
| Pegmatite, pierre anglaise, china-stone, cornich-stone | . 28   |
| Feldspath siliceux lithoïde de Nivelles                | . 30   |
| Silex ou pierre à fusil                                | . 32   |
| Nouveaux centres de fabrication céramique              | . ib.  |
|                                                        | . ib.  |
| Silex belge                                            | . 33   |
|                                                        |        |
| COMPOSITION DES VERNIS.                                |        |
| Borax et acide borique                                 | . 34   |
| Feldspath ,                                            | . 35   |
| Calcaire                                               | . 36   |
| Sable                                                  | . 37   |
| Carbonate de plomb et minium                           | . ib.  |
| PRÉPADATION DES SUBSTANCES QUI ENTRENT DANS LES PATE   | i 4    |
| FAÏENCES FINES.                                        |        |
| Argile plastique                                       | . 38   |
| Patouillards                                           | . ib.  |
| Préparation du kaolin ou china-clay                    | . 39   |
| Préparation des pegmatiles ou china-stone              | . 40   |
| Moulins.                                               | . ib.  |
| Dimensions des cuves                                   | . 44   |
| Blocs libres                                           | , ib.  |
| Leur vitesse                                           | . ib.  |
| Nouveau système de moulius                             | . ib.  |
| Constructeurs anglais                                  | . 42   |
| Machine motrice à deux cylindres                       | . ib.  |
| Emplacement des moulins.                               | . 43   |
| Pavement des cuves                                     | . ib.  |
| Forme à adopter                                        | . 55   |
| Pierres employées pour pavement                        | . 45   |
| Matiniana and annual an Dalaina                        | 78.    |

| FABRICATION DES FAÏENCES FINES EN ANGLETERRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 369                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pages.                                                                                              |
| Durée des pavements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 46                                                                                                |
| Description du dernier moulin établi à Etruria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ib.                                                                                               |
| Poids des charges et durée du broyage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 48                                                                                                |
| Prix des appareils d'un moulin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 49                                                                                                |
| Broyage des diverses matières séparément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ib.                                                                                               |
| Elimination des matières grossières par décantation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 50                                                                                                |
| Temps de repos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ib                                                                                                |
| Poids moven des parties grossières à repasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ib.                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 52                                                                                                |
| Variation de la résistance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ib.                                                                                               |
| Cylindres cannelés pour remplacer les pilons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 53                                                                                                |
| Meules verticales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 54                                                                                                |
| Elimination des parties ferrugineuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 54                                                                                                |
| Nouvelle disposition des petits moulins à couleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 35                                                                                                |
| Préparation des silex ou flints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . ib.                                                                                               |
| Calcination et four servant à cet usage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ib.                                                                                               |
| Les mêmes fours servent pour la calcination des os entrant dans le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| pâtes à porcelaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 56                                                                                                |
| Indices d'une bonne calcination des silex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 37                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
| CHAPITRE III.<br>Dosage des matériaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                                                                                  |
| DOSAGE DES MATÉRIAUN.  Recettes très-répandues (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 58                                                                                                |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 59                                                                                                |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 59<br>. <i>ib</i> .                                                                               |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 59<br>. <i>ib</i> .<br>. 64                                                                       |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1)  Défaut de publications sur la fabrication  Densité moyenne des divers matériaux à l'état de barbotine.  Tamisage par tamis mécaniques.  Disposition de ces tamis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 59<br>. <i>ib</i> .<br>. 64<br>. <i>ib</i> .                                                      |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1)  Défaut de publications sur la fabrication  Densité moyenne des divers matériaux à l'état de barbotine.  Tamisage par tamis mécaniques.  Disposition de ces tamis  Leur nettoyage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 59<br>. <i>ib</i> .<br>. 64<br>. <i>ib</i> .<br>. 65                                              |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1) Défaut de publications sur la fabrication Densité moyenne des divers matériaux à l'état de barbotine. Tamisage par tamis mécaniques. Disposition de ces tamis Leur nettoyage. Tamis à mouvement circulaire alternatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 59<br>. ib.<br>. 64<br>. ib.<br>. 65<br>. ib.                                                     |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1) Défaut de publications sur la fabrication Densité moyenne des divers matériaux à l'état de barbotine. Tamisage par tamis mécaniques. Disposition de ces tamis Leur nettoyage. Tamis à mouvement circulaire alternatif. Préference accordée aux tamis en soie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 59<br>. ib.<br>. 64<br>. ib.<br>. 65<br>. ib.                                                     |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1) Défaut de publications sur la fabrication Densité moyenne des divers matériaux à l'état de barbotine. Tamisage par tamis mécaniques. Disposition de ces tamis Leur nettoyage. Tamis à mouvement circulaire alternatif Préférence accordée aux tamis en soie. Fabricant en renom.                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 59<br>. ib.<br>. 64<br>. ib.<br>. 65<br>. ib.<br>. 66<br>. ib.                                    |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1)  Défaut de publications sur la fabrication  Densité moyenne des divers matériaux à l'état de barbotine.  Tamisage par tamis mécaniques.  Disposition de ces tamis  Leur nettoyage.  Tamis à mouvement circulaire alternatif.  Préférence accordée aux tamis en soie.  Fabricant en renom.  Entretien des tamis par entreprise.                                                                                                                                                                                                                                 | . 59<br>. ib.<br>. 64<br>. ib.<br>. 65<br>. ib.<br>. 66<br>. ib.                                    |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1) Défaut de publications sur la fabrication Densité moyenne des divers matériaux à l'état de barbotine. Tamisage par tamis mécaniques. Disposition de ces tamis Leur nettoyage. Tamis à mouvement circulaire alternatif Préférence accordée aux tamis en soie. Fabricant en renom Entretien des tamis par entreprise Effets du tamisage immédiat des compositions                                                                                                                                                                                                | . 59<br>. ib.<br>. 64<br>. ib.<br>. 65<br>. ib.<br>. 66<br>. ib.<br>. 67<br>. ib.                   |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1) Défaut de publications sur la fabrication Densité moyenne des divers matériaux à l'état de barbotine. Tamisage par tamis mécaniques. Disposition de ces tamis Leur nettoyage. Tamis à mouvement circulaire alternatif Préférence accordée aux tamis en soie. Fabricant en renom Entretien des tamis par entreprise Effets du tamisage immédiat des compositions Raffermissage ou dessiccation des pâtes. — Ancien procédé.                                                                                                                                     | . 59<br>. ib.<br>. 64<br>. ib.<br>. 65<br>. ib.<br>. 66<br>. ib.<br>. 67<br>. ib.                   |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1) Défaut de publications sur la fabrication Densité moyenne des divers matériaux à l'état de barbotine. Tamisage par tamis mécaniques. Disposition de ces tamis Leur nettoyage. Tamis à mouvement circulaire alternatif. Préférence accordée aux tamis en soie. Fabricant en renom. Entretien des tamis par entreprise. Effets du tamisage immédiat des compositions. Raffermissage ou dessiccation des pâtes. Ancien procédé. Lenteur et inconvénient de ce procédé.                                                                                            | . 59<br>. ib.<br>. 64<br>. ib.<br>. 65<br>. ib.<br>. 66<br>. ib.<br>. 67<br>. ib.<br>. ib.          |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1)  Défaut de publications sur la fabrication  Densité moyenne des divers matériaux à l'état de barbotine.  Tamisage par tamis mécaniques.  Disposition de ces tamis  Leur nettoyage.  Tamis à mouvement circulaire alternatif.  Préférence accordée aux tamis en soie.  Fabricant en renom.  Entretien des tamis par entreprise  Effets du tamisage immédiat des compositions  Raffermissage ou dessiccation des pâtes. — Ancien procédé.  Lenteur et inconvénient de ce procédé.  Dessiccation par pression. — Premiers essais                                  | . 59 . ib. 64 . ib. 65 . ib. 66 . ib. 67 . ib. ib. ib. 68 . ib. 68                                  |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1) Défaut de publications sur la fabrication Densité moyenne des divers matériaux à l'état de barbotine. Tamisage par tamis mécaniques. Disposition de ces tamis Leur nettoyage. Tamis à mouvement circulaire alternatif Préférence accordée aux tamis en soie. Fabricant en renom Entretien des tamis par entreprise Effets du tamisage immédiat des compositions Raffermissage ou dessiccation des pâtes. — Ancien procédé. Lenteur et inconvénient de ce procédé. Dessiccation par pression. — Premiers essais Presses à compartiments de MM. Needham et Kite. | . 59<br>. ib.<br>. 64<br>. ib.<br>. 65<br>. ib.<br>. 66<br>. ib.<br>. 67<br>. ib.<br>. ib.<br>. ib. |
| DOSAGE DES MATÉRIAUX.  Recettes très-répandues (1)  Défaut de publications sur la fabrication  Densité moyenne des divers matériaux à l'état de barbotine.  Tamisage par tamis mécaniques.  Disposition de ces tamis  Leur nettoyage.  Tamis à mouvement circulaire alternatif.  Préférence accordée aux tamis en soie.  Fabricant en renom.  Entretien des tamis par entreprise  Effets du tamisage immédiat des compositions  Raffermissage ou dessiccation des pâtes. — Ancien procédé.  Lenteur et inconvénient de ce procédé.  Dessiccation par pression. — Premiers essais                                  | . 59 . ib. 64 . ib. 65 . ib. 66 . ib. 67 . ib. ib. ib. 68 . ib. 68 . ib.                            |

| Marcha de Par faction                                        |     |      |    | P  | 74  |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|-----|
| Marche de l'opération                                        |     |      | •  | ٠  |     |
|                                                              | ٠   |      |    |    | 72  |
| Prix de ces presses                                          | *   |      |    |    | 71  |
| Essai de nouvelles presses                                   |     |      |    |    | 75  |
| Turbines. A essayer.                                         |     |      |    |    | ib. |
| Pétrissage des pâtes                                         |     |      |    |    | 76  |
| Petrisseurs divers                                           |     |      |    |    | ib. |
| Manière d'opérer le battage des pâtes                        |     |      |    |    | 79  |
| Tables pour cette operation                                  |     |      |    |    | KO  |
|                                                              |     |      |    |    |     |
|                                                              |     |      |    |    |     |
| CHAPITRE IV.                                                 |     |      |    |    |     |
|                                                              |     |      |    |    |     |
| FAÇONNAGE. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRAL                          | EN. |      |    |    |     |
|                                                              |     |      |    |    |     |
| Tours                                                        |     |      |    |    | 81  |
| Tours mus per machine                                        |     |      |    |    | 82  |
| Éliauchage.                                                  |     |      |    |    | ib. |
| Moulage                                                      |     |      |    |    | 84  |
| Moules divers                                                |     |      |    |    | ib. |
| Coulage                                                      |     | Ċ    | Ċ  |    | 85  |
| Origine et description des tours mécaniques                  | Ċ   | i.   | ĺ. |    | 86  |
| Tour de Boch-Buschman                                        | Ċ   | Ċ    |    | Ċ  | 87  |
| Vitesse des tours                                            | i   | ì    | ì  | ì  | ib. |
| Force uécessaire pour mouvoir les tours                      | Ċ   | Ċ    |    | 1  | x8  |
| Nonveau tour à tournasser a plateau                          | Ċ   | •    | ٠  | •  | ib. |
| Description de ce tour                                       | Ċ   | Ċ    | •  |    | 89  |
| L'ouvrier fait varier à son gré la vitesse du tour.          | Ċ   |      |    |    | 90  |
| Tour a mouler à vitesse constante emptoyé dans le Nord .     | Ċ   |      |    |    | 91  |
| Rouleau de friction en carton                                | •   | ٠    | •  |    | ib. |
| Tours a ébaucher et a mouler mus par plateau                 | •   |      | •  | :  | ib. |
| Constructions de ces tours. — Leurs prix                     | :   | Ċ    | i  |    | 99  |
| Emploi général et prochain des tours mus par machine .       |     |      |    |    | ih  |
| Bonne disposition des nouvelles usines dans le Nord pour     |     |      |    |    | 10  |
|                                                              |     | ipic | па | es | 93  |
| moteurs mécaniques                                           |     | ٠    | ٠  | ٠  |     |
| Difficultés que présentent les vieux ateliers du Staffordshi |     |      |    |    | ib. |
| Moutage par pression mécanique                               |     | ٠    |    | ٠  | ıb. |
| Estèque ou calibre                                           |     |      | ٠  | ٠  | 94  |
| Moulage à bras. — Calibre employé                            |     | ٠    | ٠  |    | ib. |
| Estèque mécanique                                            |     | ٠    |    |    | ib. |
| Mode d'action de cette estèque                               |     |      |    |    | 95  |

## PABRICATION DES PAJENCES FINES EN ANGLETERBE.

374

|                                                                   |      | P   | ges. |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| Moulage sur bosse                                                 |      |     | 95   |
| Ses avantages                                                     |      |     | ib.  |
| Enlévement des bords des pièces                                   |      |     | 96   |
| Polissage                                                         | . ,  |     | ib.  |
| Essai de calibres en parian                                       |      |     | ib.  |
| Cause des longs retards surveuus dans l'emploi de cet appareil    |      |     | 97   |
| Le résultat dépend de la forme du calibre et do l'adresse de l'ou | vrie | T.  | ib.  |
| Ces appareils sont surtout avantagoux pour les localités où mai   | aqu  | ent |      |
| les ouvriers potiers                                              |      |     | ib.  |
| Dispositiou pour les pieces légérement bombées                    |      |     | 98   |
| Moules pour les pièces bombées                                    |      |     | ib.  |
| Travail des pièces tres-bombées                                   |      |     | 99   |
| Appareil applicable à toute espèce de formes                      |      |     | ib.  |
| Têle de tour                                                      |      |     | 100  |
| Tetes metalliques                                                 |      |     | ib.  |
| Plateau avec support pour tête de tour                            |      |     | ib.  |
| Fabrication des moules en plâtre                                  |      |     | tet  |
| Modèles, ,                                                        |      |     | ib.  |
| Les formes ne peuvent plus être négligees                         |      |     | 102  |
| Effort pour le perfectionnement artistique                        |      |     | it.  |
| Écoles d'art Prix.                                                |      |     | ib.  |
| Préparation du plâtre                                             |      |     | 103  |
| Usines spéciales pour ce travail                                  |      |     | ib.  |
| Lieu de provenance du gypse ou sulfate de chaux                   |      |     | ib.  |
| Prix du plâtre ,                                                  |      |     | 405  |
| Moulin à plâtre                                                   |      |     | ib.  |
| Cuissou du plâtre                                                 |      |     | ib.  |
| Emploi de cette matière sans lamisage                             |      |     | 103  |
| Four à platro économique.                                         |      |     | iti. |
| Forte épaisseur des moules anglais, , , ,                         |      |     | 106  |
| Dessiccation des produits fabriques                               |      |     | ib.  |
| Insalubrité des anciens systèmes.                                 |      |     | ib.  |
| Première amélioration                                             |      |     | 107  |
| Acte récent du Parlement à ce sujet                               |      |     | ib.  |
| Effet de cet acle                                                 |      |     | ib.  |
| Séchoir a deux compartiments chauffes allernativement             |      |     | 108  |
| Sechoir is étagére mobile verticale                               |      |     | 109  |
| Marche de l'appareil                                              |      |     | 410  |
|                                                                   |      |     | ib.  |
|                                                                   |      |     | ib.  |
| Contenauces respectives des deux appareils                        |      |     | 141  |
|                                                                   | 24   |     |      |

| Pages.                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Prix                                                                       |  |
| Modification de l'étagère à axe horizontal ib.                             |  |
| Chauffage au moyen de la vapeur sortant de la machine motrice ib.          |  |
| Puissance de ce chauffage                                                  |  |
| Dessiccation à l'air                                                       |  |
| Tournassage des pièces moulées                                             |  |
| Garnissage                                                                 |  |
| Son importance                                                             |  |
| Résultats remarquables obtenus en Augleterre ib.                           |  |
|                                                                            |  |
|                                                                            |  |
| CHAPITRE V.                                                                |  |
| CVISSON FOLES.                                                             |  |
|                                                                            |  |
| Systeme de fours empluyes dans le Staffurdshire                            |  |
|                                                                            |  |
|                                                                            |  |
|                                                                            |  |
|                                                                            |  |
|                                                                            |  |
|                                                                            |  |
| Four a flamme intérieure renversée de notre système                        |  |
| Marche de ce système. — Construction de la cheminée centrale ih.           |  |
| Relation entre la qualité du combustible et les dimensions des fours . 422 |  |
| Les fours de très-grandes dimensions n'ont pas eu de succès en             |  |
| Angleterre                                                                 |  |
| Dimensions actuelles                                                       |  |
| Fours elliptiques                                                          |  |
| Nombre de foyers                                                           |  |
| Avantage des foyers à grille                                               |  |
| Enveloppe des fours pour prévenir les courants d'air                       |  |
| Épaisseur des parois du four                                               |  |
| Grande hauteur des carneaux                                                |  |
| Ouverture pour l'échappement de la flamme                                  |  |
| Visieres                                                                   |  |
| Fermeture des visières                                                     |  |
| Comment on prévient la chute des matières étrangères dans le four . ib.    |  |
| Encastage et enfournement                                                  |  |
| Encastage par des femmes                                                   |  |
| Comment on encaste les assiettes en cru                                    |  |
| Projection de sable entre les pièces                                       |  |
|                                                                            |  |

|                                                                      |      | Pages.        |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| Excès de consommation de combustible                                 |      | 133           |
| Le poids des marchandises est d'environ le tiers du poids des cazeti | tes. | 134           |
| Qualité de la houille employée dans les fatenceries en Augleterre .  |      | ib.           |
| Houille belge pouvant remplacer celle du Staffordshire               |      | 135           |
| Cuisson. — Allumage des feux. — Economie du bois                     |      | ib.           |
| Conduite du feu                                                      |      | 136           |
| Comment on empéche les produits de jaunir                            |      | ib.           |
| Manière d'empêcher la chaleur de monter trop rapidement              |      | 137           |
| Méthodes adoptées pour juger du degré d'avancement de la cuisse      | n .  | ib.           |
| Pyromètre de Boch-Buschman                                           |      | 438           |
| Montres pour le hiscuit                                              |      | ib.           |
| Montres pour le vernis                                               |      | ib.           |
| Placement des montres dans le four                                   |      | 139           |
| Défauts de cuisson                                                   |      | 150           |
| Enfumage                                                             |      | - 441         |
|                                                                      |      | . ib.         |
|                                                                      |      | 142           |
| Polissoirs en parian                                                 |      | . <i>ib</i> , |
| Fours fumivores                                                      |      | . ib.         |
| Foyers fumivores                                                     |      | . 143         |
|                                                                      |      | . ib.         |
| Vernis Composition et préparation. Voir aux additions . 415          | . 1  | 15, 448       |
| Four à réverbere pour la préparation des frittes                     |      | . 446         |
| Charge de ce four                                                    |      | . ib.         |
| So marche                                                            |      | ib.           |
| Préparation des frittes dans des creusets                            |      | . 437         |
| Préparation des frittes dans des cazettes                            |      | . ib.         |
| Compositions de vernis.                                              |      | . 158         |
| Broyage des vernis très-fin                                          |      | ib.           |
| Patouillard à aimants pour enlever les parcelles de fer des vernis   |      | . ib.         |
| Avantages que présentent les vernis bien broyés                      |      | . ib.         |
| Manière d'opérer le trempage                                         |      | . ib.         |
| Dés à pointes. — Pince à ressorts                                    |      | . 456         |
| Grande quantité de pièces qu'un ouvrier peut tremper dans sa jour    | née  | 451           |
| Difficultés que présentent les biscuits durs des porcelaines anglai- | es   | . ib.         |
| Dessiccation des pièces après le trempage                            |      | . ib.         |
| Insalubrité des vernis                                               |      | , ib.         |
| Encastage des pièces après la mise en vernis.                        |      | 453           |
| Supports                                                             |      | . ib          |
| Faconnage des supports par machines.                                 |      | . 454         |
| Nouvelle presse donnant un support a six pointes à chaque coup       |      | 453           |

| Pag                                                                   | es. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Importance de ce perfectionnement                                     | 35  |
| Établissement spécial pour la fabrication des supports                | 56  |
| Marche du travail                                                     | ib. |
| Réductions des colombins ou baguettes en parties d'égale longueur . 4 | 37  |
| Moulage de chaque pièce                                               | ib. |
| Production journalière                                                | 58  |
| Salaires                                                              | ib. |
| Création d'une seconde usine du même genre Nouveaux perfec-           |     |
| tionnements                                                           | ib. |
| Marche des opérations                                                 | ib. |
| Laminago de la pâte                                                   | 39  |
| Presses donnant cent supports à quatre pointes d'un seul coup         | ib. |
| Disposition de la presse Son jeu                                      | 60  |
|                                                                       | ib. |
| Nettoyage et préparation du moule inférieur                           | ib. |
| Rapiditó avec laquelle a tien la pression de cent supports            | 61  |
| Nouveau moyen de retirer les supports hors du moule                   | 162 |
| Avantages de ce moyen                                                 | ib. |
| Prix actuels des supports                                             | LG3 |
|                                                                       |     |
|                                                                       |     |
| CHADITE VI                                                            |     |

## DE LA DÉCORATION DES FAÏENCES.

| irand développement que pren-    | l la c | lécor | ration | des | faïe | ace | s.  |    |   | 16  |
|----------------------------------|--------|-------|--------|-----|------|-----|-----|----|---|-----|
| Couleurs à employer              |        |       |        |     |      |     |     |    |   | ib  |
| Classification des décors        |        |       |        |     |      |     |     |    |   | 16  |
| Comment s'obtiennent les leinte  | s pri  | ncip  | ales   |     |      |     |     |    |   | 160 |
| Fondants employés                |        |       |        |     |      |     |     |    |   | ili |
| Coloration des pâtes             |        |       |        |     |      |     |     |    |   | 16  |
| Comment on évite les grains ou l | les ta | ches  |        |     |      |     |     |    |   | 16  |
| Vernis coloré sur pôte colorée.  |        |       |        |     |      |     |     |    |   |     |
| Faience fine de teinte jaune nui |        |       |        |     |      |     |     |    |   |     |
| Matériaux en abondance en Belg   | gique  | poo   | r ce a | enr | e de | pro | dui | ts | _ | 47  |
| Emploi des engohes colorés .     |        |       |        |     |      |     |     |    |   | 17  |
| Production des pièces imitant le | mar    | bre   |        |     |      |     |     |    |   | il  |
| Coloration des vernis            |        | ,     |        |     |      |     |     |    |   | it  |
| Pipette pour l'emploi des barbot | ines   | dan-  | la dé  | com | tion |     |     |    |   | 17  |
| incrustations au moyen de la m   | olett  | е.    |        |     |      |     |     |    |   | 17  |
| Peinture sur pâte et sur biscuit |        |       |        |     |      |     |     |    |   | 42  |
| Majoliques,                      |        |       |        |     |      |     |     |    |   | 17  |
|                                  |        |       |        |     |      |     |     |    |   |     |

|                                          |      |     |      |    |     |    |    |   |    | 1  | ages. |
|------------------------------------------|------|-----|------|----|-----|----|----|---|----|----|-------|
| Pâtes pour majoliques                    |      |     |      |    | ٠   | ٠  |    |   |    | ٠  | 178   |
| Cuisson des majoliques                   |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | ib.   |
| Déhouché important pour les majolique    | s,   |     | ٠    |    | ٠   |    |    |   |    |    | 179   |
| Institut J. Wedgwood, a Burslem          |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | ib.   |
| Impression                               |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | 480   |
| Gravures des planches                    |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | 181   |
| Durée des planches                       |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | 182   |
| Épreuves sur bois                        |      |     |      |    | ÷   |    |    | · |    |    | 183   |
| Dépenses pour planches d'impression .    |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | ib.   |
| Reproduction par la galvanoplastie       |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | 181   |
| Durée des planches obtenues par la galv  | ranc | pla | stic | ١. |     |    |    |   |    |    | 185   |
| Huile d'impression                       |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | ib.   |
| Sa préparation en Angleterre             |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | 186   |
| Sa préparation sur le continent          |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | 187   |
| Mélange des couleurs avec l'huile        |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | 188   |
| Tirage des épreuves                      |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | 189   |
| Preparation de la planche                |      |     |      |    |     |    |    |   | i  |    | ib.   |
| Célérité étoupante dont sont capables le |      | vri | PPS  | an | gln | is | į. |   |    | i  | 190   |
| -                                        |      |     |      | ,  |     |    | i  | Ċ | Ċ  | ì  | 191   |
| Papier mis en œuvre                      | Ċ    |     | ì    | ì  |     |    |    |   |    |    | ib.   |
|                                          | Ċ    | Ċ   | i    | i  | į   | į  | Ċ  | į | ì  | i  | 192   |
| Dégraissage des biscuits imprimés        |      |     | ì    | ì  | ì   | ì  | ì  | Ċ |    | ì  | 193   |
| Flowing colours                          |      | ì   | ì    | ì  | Ċ   | Ċ  | Ĺ  | Ċ | Ċ  | Ċ  | 194   |
|                                          | Ċ    | i   | ì    | ì  | ì   | i  | Ċ  |   | i  | i  | ib.   |
|                                          | Ċ    | ì   | Ċ    | i  | i   |    | ì  | Ċ | ĵ. | î  | 195   |
| Cuisson à demi-grand feu                 |      |     | Ċ    | Ċ  | i   | i  | Ċ  | i |    | i  | ib.   |
| Impression au moyen de cylindres grave   |      |     |      | Ċ  | Ċ   | :  | •  | ٠ | ٠  | •  | 196   |
| Impression sur pierres. — Chromolithos   |      |     |      |    | :   | :  | •  |   | :  | Ċ  | 497   |
| Préparation du papier                    |      |     |      |    |     | :  |    | : | Ċ  | Ċ  | 198   |
| Préparation des plerres                  |      |     |      | Ċ  | Ċ   | Ċ  |    |   | :  | :  | ib.   |
| Application des couleurs                 |      | •   | :    | ì  | :   | :  | ٠  |   | :  | •  | 199   |
| Transport de l'épreuve sur l'objet       |      | :   | :    | :  | :   | Ċ  | :  |   | •  |    | 200   |
| readsport de repredité sur ronjet        |      | •   | •    | •  | •   | *  | •  | • | •  | •  | 200   |
|                                          |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    |       |
| DORUR                                    | Æ.   |     |      |    |     |    |    |   |    |    |       |
| Performance As No.                       |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    |       |
|                                          |      |     |      |    |     | ٠  | ٠  | ٠ | ٠  | ٠  | 305   |
| Broyage                                  | •    | ٠   |      | ٠  | ٠   | ٠  | *  | ٠ | ٠  | ٠  | 303   |
| Fondants à y njouter                     | ٠    |     |      | •  | ٠   | ٠  | ٠  | ٠ | ٠  | ٠  | ib.   |
| Brunissage                               | *    |     |      |    | ٠   | ٠  | ٠  | ٠ | ٠  | ٠  | ib.   |
| Dornre brillante                         | ٠    | ٠   | ٠    | ٠  | ٠   | ٠  | ٠  | ٠ | ٠  | ٠. | 204   |
| Procédé Dutertre                         |      |     |      |    |     |    |    |   |    |    | ib.   |

| Or employé par piece                                             | 20   | 6  |
|------------------------------------------------------------------|------|----|
| Moyen d'augmenter la solidité de l'or brillant                   |      | 5. |
| Cuisson des dorures.                                             |      |    |
|                                                                  |      |    |
| LUSTRES.                                                         |      |    |
| Lustres nacrés                                                   | it   |    |
| Préparation des justres pacrés                                   |      |    |
| Lustres métalliques.                                             |      |    |
| Lustre d'or.                                                     |      |    |
|                                                                  | 21   |    |
|                                                                  | #    |    |
| PEINTI RE SUR VERNIS                                             | 21   |    |
| Principaux fabricants de couleurs pour la peinture sur vernis .  |      |    |
| Fonds colorés.                                                   |      |    |
|                                                                  | 21   |    |
| CUISSON DES DÉCORATIONS                                          |      |    |
| Moufles du Staffordshire                                         |      |    |
|                                                                  |      |    |
| Remplissage des moufles                                          | . 22 |    |
| Ouvertures pour l'échappement des vapeurs et des fumées .        |      | -4 |
|                                                                  | 22   | ., |
|                                                                  | . 22 |    |
| Cuisson à la houille                                             |      |    |
|                                                                  |      |    |
| FARRICATIONS DIVERSES.                                           |      | •  |
| Fabrication des cazettes                                         | 23   |    |
| Composition des argiles réfractaires anglaises                   |      |    |
| Place qu'occupent les schistes argileux réfractaires dans le ter |      | •  |
| houiller                                                         |      |    |
| Prix de l'argile réfractaire en Angleterre                       |      |    |
| Nonneaux providés de forences des secrétes                       | 22   |    |
| Nouveaux procédés de façonnage des cazettes                      | 23   |    |
| Leur cuisson                                                     |      | nu |
| salques                                                          |      | 11 |
| Premier procédé. Emploi de la terre à l'état de pête             |      | ь. |
| Application des couleurs                                         |      | ta |
| Soins à prendre pour la cuisson.                                 |      | Li |
|                                                                  | 23   |    |
| Disposition des presses.                                         |      |    |
| Compression d'un carreau.                                        |      |    |
| Application des couleurs                                         |      |    |
| Application des couleurs                                         |      |    |

| FABRICATION DES FAIENCES FINES EN ANGLETERRE                                                                       | ٤. | 377   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|                                                                                                                    |    | Page. |
| Poslites que doivent presenter les carreaux                                                                        |    |       |
| datériaux employés                                                                                                 |    |       |
| réparation des pâtes colorées                                                                                      |    |       |
| incastage des carreaux                                                                                             |    |       |
| luisson                                                                                                            |    | . 251 |
| Conduite du feu                                                                                                    |    |       |
| irand développement que prend ce genre de pavement                                                                 |    | , ib. |
| Prix actuels des carreaux en Angleterre                                                                            |    |       |
| Placement des carreaux                                                                                             |    |       |
| tat actuel de cette fabrication sur le continent                                                                   |    |       |
| Carreaux de revêtement pour les mors                                                                               |    | . 257 |
| roduction journaliere                                                                                              |    |       |
| Carreaux communs de Boom                                                                                           |    | 255   |
| abrication des gres stone ware                                                                                     |    | . 250 |
| abrication de tuyaux en gres de Tamworth.                                                                          |    | . (b  |
| açonnage du mauchon du tuyau par machine                                                                           |    | . 233 |
| irand développement do cet établissement                                                                           |    | . ib  |
| Luisson des tuyaux                                                                                                 |    | . ib  |
| Fabrication des briques                                                                                            |    | . 251 |
| Jualités des produits terro-metallics                                                                              |    |       |
| ssais à faire en Belgique                                                                                          |    | . 250 |
| Prix des blues-bricks                                                                                              |    |       |
| Briques ordinaires - Boom, pres d'Anvers                                                                           |    |       |
| Situation exceptionnelle de ce centre industriel                                                                   |    |       |
| Inis-on des briques dans des fours                                                                                 |    |       |
| Fours à cheminée                                                                                                   |    |       |
| Produits perfectionnés a fabriquer                                                                                 |    |       |
| Nomhre d'ateliers                                                                                                  |    |       |
| Salaires                                                                                                           |    |       |
| Pabrication des briques par machines en Ecosse.                                                                    |    | . 16  |
| Marhines employées                                                                                                 |    |       |
| Guisson des briques, Iniles, etc., en Angleterre                                                                   |    |       |
| Four continu allemand.                                                                                             |    |       |
| Total Continuo ancadana,                                                                                           |    |       |
| PORCELAINE.                                                                                                        |    |       |
| Position avantageuse du porcelaiuler français. La concurrer<br>produits chinois est-elle à redouter pour l'avenir? |    |       |

| Position avantageuse du porcelainier français. La concorrence des |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| produits chinois est-elle à redouter pour l'avenir?               | 268 |
| Condition de la fabrication de la porcelaine en Belgique          | 269 |
| Comment les Anglais ont supplée au manque de hons matériaux pour  |     |
| porcelaine dure                                                   | 270 |

|                                                  |      |      |      |     |      |      |      | P  | wres. |
|--------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|----|-------|
| Emploi des ouvriers avant l'âge d'apprentissa    |      |      |      |     |      |      |      |    | ib.   |
| Salaires payés aux aides                         |      |      |      |     |      |      |      |    | 294   |
| A quel âge les enfants commencent à travaille    | r.   |      |      |     | ÷    |      |      |    | ib.   |
| Acte du parlement, de 1864, relatif au travail d | es e | nfa  | nts  | dan | ns l | es f | aĭe  | n- |       |
| ceries                                           |      |      |      |     |      |      |      |    | 295   |
| Heures de travail dans les fatenceries           |      |      | ,    |     |      |      |      |    | ib.   |
| Salaires moyens                                  |      |      |      |     |      |      |      |    | 296   |
| Production moyenne                               |      |      |      |     |      |      |      |    | ib.   |
| Salaires payés aux enfants                       |      |      |      |     |      |      |      |    | 297   |
| Nombre d'ouvriers potiers dans le Staffordshi    | re.  |      |      |     |      |      |      |    | 298   |
| Nombre de jeunes ouvriers occupés dans les p     | ote  | ries |      |     |      |      |      |    | ib.   |
| Instruction                                      |      |      |      |     |      |      |      |    | 299   |
| Ecoles d'art                                     |      |      |      |     |      |      |      |    | 300   |
| Résultate surprenants obtenus en dix ans.        |      |      | i    | i   | i    | i    | ì    |    | ib.   |
| Opinion de M. Michel Chevalier                   |      |      |      |     | Ċ    |      | Ċ    |    | 301   |
| Organisation actuelle des écoles d'art en Ang    | lete | rre  |      |     |      |      |      |    | 302   |
| Nombres d'élèves fréquentant ces écoles          |      |      | i    | ċ   | ·    | Ċ    | ì    | ì  | 303   |
| Appel fait en Angleterre aux artistes fabricant  |      |      |      |     |      |      |      | 0- |       |
| sition de 1851                                   |      |      |      |     |      |      |      |    | ib.   |
|                                                  |      |      |      |     |      |      |      |    |       |
| CHAPITRE VI                                      | п.   |      |      |     |      |      |      |    |       |
| COMMERCE.                                        |      |      |      |     |      |      |      |    |       |
|                                                  |      |      |      |     |      |      |      |    |       |
| Classification simple des objets                 |      |      |      |     |      |      |      |    | 305   |
| Tarif uniforme                                   |      |      |      |     |      |      |      |    | ib.   |
| Division adoptée                                 |      |      | i    |     |      |      | i    | i  | 306   |
| Prix des emballages                              |      | i    | ì    | ï   |      |      |      |    | 307   |
| Fermeture des emballages                         |      |      |      |     |      |      |      |    | 308   |
| Marque des emballages                            |      |      |      |     |      |      |      |    | ib.   |
| Lieux d'exportation des faiences anglaises       |      |      | i    |     | Ċ    |      | i    | ì  | 309   |
| Progression snivie par l'exportation             |      |      |      |     |      |      |      |    | ib.   |
| Importance de l'exportation vers l'Amérique .    |      |      |      |     |      |      |      |    | 311   |
| Tableau de nos importations et de nos exporta-   | alio | as é | le r | ote | rie  | s de | *DII | ís |       |
| quelques années                                  |      |      |      |     |      |      |      |    | 346   |
| Exportation des porcelaiges françaises           |      |      |      |     | i    |      |      |    | 319   |
| makes some are her comment and and are           |      |      |      |     |      |      |      |    |       |
| NOTES ET ADDITIO                                 | ons. |      |      |     |      |      |      |    |       |
|                                                  |      |      |      |     |      |      |      |    |       |
| Acte du Parlement, de 1865, relatif au travai.   | de   | en   | far  | nts |      | ,    |      |    | 323   |
| Acte du Parlement, de 1865, relatif au travai.   | de   |      |      |     |      | ÷    |      |    | 323   |

|                                                           |    |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |          |    |     |      |    |     |     | F  | ages. |
|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----------|----|-----|------|----|-----|-----|----|-------|
| Copie d'une i<br>monopole d'<br>continent<br>Compositions | de | Γiα | ipo | rta | tio | n e | n . | Λu, | zlet | eri | e d | les<br>• | po | eri | es i | en | grè | s ( | lu | 336   |
| couleurs.                                                 |    |     |     | ĵ.  |     |     |     |     |      | ď   |     | 1        |    | ٠.  |      |    |     |     |    | 339   |

## Dijuit argeteurs de Harcham.,

Fig. 1.



Echelle de 0,003 pour mêtre.

## Partouettand hosizoulat pour détayer les argeles ?



compe surrent AB de Fig. 2.



#### Hentin a Oleen (Anglais) Coupe verticale.



Projection horizontale.



Edulle de 0.02 p. mêtre.

Disposition générale d'un mouin à quiences ; sur le suppositure.

Fig. 6.





# ( plandres (regents )) Projection verticale



Coupe suivant A N de Fig 9



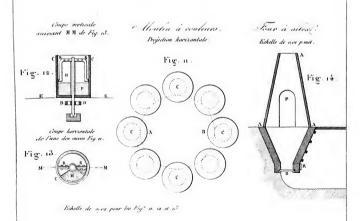



Turnis surpendus, Projection borisontale dun jou .

Fig. id.

Coupe verticule suivant M N de Fig. 16.



### Jumis a mouvement viventuise.

Elévation verticale

L'helle de voz peur mêtre.

Fig. 17.



Man du lumis.



Nouveren joint pour la presse Fig. 21 , Coupe bransversale. Coupe suivent M S O P, de Fig. 19. Eshelle 43







During solpators was



Projection verticale.

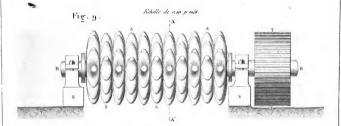

Coupe suivant A A de Fig. 9.







#### Turnis sus jundus, Projection borizontale dun jen



#### Compe verticule suivant M X de Fig. sti.



Edelle de v. o. s. p. in.

#### James a mouvement decutaire .

Elécation verticale

Estable de osos pour mêtre .

Fig. 17.



## Ain du lumis.



Nouversu point pour la procese Fig. 21 , Coupe transversable .

Coupe movement N N O V de Fig 19 Eduite 1 3







Duren - ulp



Tour is drawcher me pur machen

Fig. 26.



Tour anglais à mouter mi par machine !

Fig. 27.





# Enrique micanique à lige verticale :



Echelle de v.1 p met.

## Carizne mecanizne à cevier (8ystème letge) Elévation verticale.



Lichelle de o s p mit

- Monte d'une sente pièce . Coupe verticule pur l'ase.
- " Monte en tres pièces ! Coupe verticale par l'axe.





Sour is plaines. Coupe horizontale sumant AB de Fig. 34

Fig. 33.



Coupe verticale suivant CDEF de Fig. 33. Fig. 34.

Listes du section represente Pig. 36 d 37 Fig. 35.



Cherry a chargere mobile verticules.

Fig. 36.

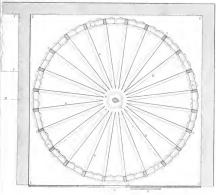

Fig. 37.

Eddle de cox p one



The anterioure du sechourf, Fig 38.

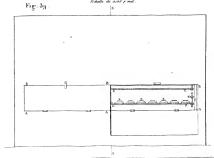



I louveau four à gres, à une seule chemmer.

Fig. 42.

Coupe horizontale suivant D F. K I. de Fig. 42.



# Nouveau four à grès, à qualre cheminées.

Fig. 44.

Coupe horizontale suivant F F de Fig. 44.



Echelle de v. es p. met.



## 



Coupe horizontale suivant W X Y Z de Fig. 47 he
Fig. 47 her



Echelle de o.os p mit.

Fortion de la cheminée centrale du fours, Fig. 46.

Fig. 48.



Plan horizontal de Fig. 48.

Fig. 49.



Echolle de 0,05 p met.

Tyromètre de Boch-Buschmann



Echelle de o. 20, p. mid

Toyer jamense de Leweger () (8grae 8000 ; Une telévale de l'apparel d'alemenieren ?)

Fig. 52.



Toyer famévore de Lineges; (Système Mourot.)

Han de ta grette et du chariet d'alementation?

Fig. 51.



Exhelle de 0.07 p met



Course horizontale suivant ABCD de Fig 53.



Coupe horezontale suivant 7. X de Fig. 55.





### O Mayelos à degracosor les biscuits imprimes - ... Course vertuale par le milion .



Divers moder d'assemblages des plugues pour former la Yeurse interveure des monfles: Ouge transverste:







Eshelle de a.s p met

## May les à ouire les printures entrepulles et les derures () Coupe verticule suivant P 40 de Fig. in.



#### Coupe horizontale survent NN00 de Fig. 5g. Echelle de o.o. p mêt



suivant M.N. de Fig bi

Echelle de a os p mit.



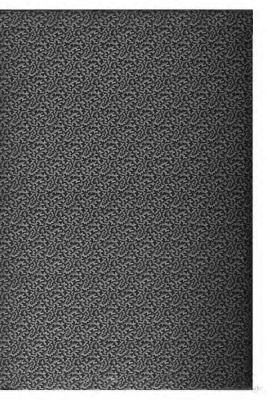



